



(73) 10467 T

# **PLATON**

# OEUVRES COMPLÈTES

TOME II

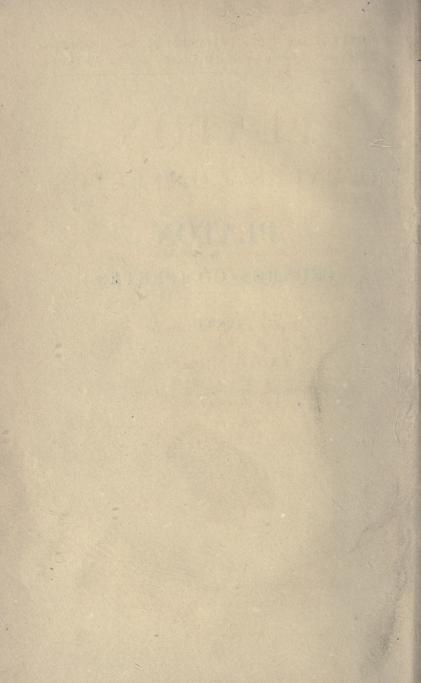

Mato

Publiée sous le patronage de l'ASSOCIATION GUILLAUME BUDE

# PLATON OEUVRES COMPLÈTES

TOME II

HIPPIAS MAJEUR — CHARMIDE — LACHÈS LY818

TEXTE ETABLI ET TRADUIT

FAR

# ALFRED CROISET

Membre de l'Institut

Doyen honoraire de la Faculté des Lettres
de l'Université de Paris



2.12.2

## PARIS

SOCIETÉ D'ÉDITION « LES BELLES LETTRES » 157, BOULEVARD BAINT-GERMAIN

1921
Tous droits réservés

PA H279 A2 1920 t.2

Conformément aux statuts de l'Association Guillaume Budé, ce volume a été soumis à l'approbation de la commission technique qui a chargé deux de ses membres, MM. Maurice Croiset et Louis Bodin, d'en faire la revision et d'en surveiller la correction en collaboration avec M. Alfred Croiset.

# HIPPIAS MAJEUR



# NOTICE

L'Hippias majeur est ainsi désigné dans nos manuscrits par opposition à l'Hippias mineur. Quel est au juste le sens de cette épithète? Se rapporte-t-elle à une supériorité d'art et de valeur philosophique, ou simplement à une étendue plus grande? En fait, l'Hippias majeur est sensiblement plus long que le mineur. C'est peut-être par là qu'il l'emporte le plus clairement sur l'autre. Par l'ensemble de ses caractères, d'ailleurs, il semble appartenir aussi à la première partie de la carrière de Platon.

L'authenticité de l'Hippias majeur a été plus d'une fois mise en doute par la critique moderne. M. de Wilamowitz-Mœllendorff, dans une récente étude (Platon, t. II, p. 328), vient de reprendre cette thèse. Les arguments invoqués sont, à vrai dire, bien peu décisifs contre l'autorité de la tradition et les traits incontestablement platoniciens que présente le

dialogue.

L'argument le plus précis consiste à dire que l'opposition établie à la fin entre les minuties de la discussion socratique et les larges développements de l'éloquence politique et judiciaire se rapporte mal au vrai rôle d'Hippias, qui semble méconnu de l'auteur, et rappelle la querelle entre Isocrate et Platon. Soit: mais quelle difficulté trouve-t-on à voir là une riposte de Platon au Kata συριστών d'Isocrate? Est-ce que Platon a jamais craint de prêter à Socrate ses propres conceptions?

D'autre part, les ressemblances avec la manière ordinaire de Platon sont si évidentes que le critique les explique en supposant une imitation volontaire du maître par un de ses disciples, qu'il suppose être Clitophon. Tout cela est bien

arbitraire et peu solide.

Les autres motifs de doute reposent sur des impressions personnelles qu'il est impossible de discuter ici, mais qu'il est permis de ne pas partager.

Au total, il n'y a pas lieu de rejeter la tradition.

#### Ĭ

#### FORME ET SUJET

Deux personnages seulement sont en présence, Hippias et Socrate, et le dialogue s'engage aussitôt sous forme dramatique, sans indication du lieu de la scène ni des circonstances de la rencontre.

Mais le début de la conversation est destiné à présenter au lecteur le personnage d'Hippias, qui étale naïvement sa suffisance vaniteuse et ses prétentions devant l'ironie de Socrate. Il annonce une prochaine séance où il doit lire une de ses compositions. A ce propos, Socrate lui pose une question sur la nature du beau, dont il vient de parler incidemment.

Qu'est-ce que le beau? C'est le problème dont l'examen remplit le reste du dialogue. Il s'agit d'arriver à une définition sur laquelle les deux interlocuteurs soient d'accord. Suivant la méthode ordinaire de Socrate, un certain nombre de définitions sont successivement proposées par Hippias et rejetées après examen comme insuffisantes. La conversation finit sur un aveu ironique d'impuissance placé dans la bouche de Socrate.

#### H

# L'ART DRAMATIQUE

La physionomie des deux interlocuteurs est vivement rendue, avec un art souvent admirable.

NOTICE

La figure d'Hippias, plusieurs fois esquissée en passant par Platon, se développe ici (plus encore que dans l'Hippias mineur) en pleine lumière, avec sa vanité foncière, sa belle assurance sophistique et ses saçons particulières de s'exprimer. A plusieurs reprises, Platon s'est amusé à imiter le style d'Hippias, ses répétitions de mots, ses assonances, sa grandiloquence harmonieuse : traits certainement fort bien saisis (car Platon est en ce genre un parodiste de premier ordre), mais qu'il est difficile de rendre dans une traduction. Sur la vanité d'Hippias, sur sa présomption, il est probable que Platon n'a guère exagéré : ces défauts étaient impliqués en quelque sorte dans la sophistique et devaient être particulièrement sensibles chez ceux des sophistes qui étaient en somme, comme Hippias, des esprits médiocres. Cependant on est tenté de croire que, dans la discussion proprement dite, dans la recherche d'une définition, l'Hippias de Platon dépasse quelque peu la mesure de sottise qu'il est permis d'attribuer au véritable Hippias. Son incapacité de saisir ce qu'est une idée générale semble franchement caricaturale. La caricature est d'ailleurs amusante et fort habilement exécutée.

Socrate, d'autre part, n'est pas représenté avec moins d'art, à la fois dans son attitude ironique et aussi dans le sérieux de cette force intérieure qui le pousse invinciblement à chercher le vrai, quoi qu'il puisse lui en coûter. L'invention de ce personnage allégorique, intraitable et malappris, qui ne le quitte jamais et ne le laisse jamais en repos sur ses opinions mal démontrées, est saisissante.

## Ш

## SIGNIFICATION PHILOSOPHIQUE

La définition cherchée est celle du Beau en soi, ou, en d'autres termes, de l'idée générale de beauté. Cette idée générale est entendue à la façon purement socratique, comme une conception de l'esprit, non comme une entité supérieure selon la vraie doctrine platonicienne : la théorie des Idées n'a rien à voir ici. Cela ne veut pas dire que Platon, à l'époque

où il écrivit l'Hippias majeur, fût encore un simple écho de Socrate: les grands métaphysiciens, en général, n'attendent pas la fin de leur carrière pour trouver l'idée-mère de leur système. Mais il est au moins permis d'en conclure que Platon, à cette époque, ne jugeait pas inutile d'insister encore sur la conception plus simple de Socrate, et qu'en effet ce n'était pas hors de propos, puisque l'Hippias du dialogue a tant de peine à la comprendre. Quoi qu'il en soit, une discussion de ce genre ne peut guère appartenir qu'à la période de ses débuts.

On est conduit à la même conclusion par le caractère de l'argumentation, extrêmement subtile et d'une raideur quasi-géométrique, mais trop souvent verbale, non sans quelques traces de sophisme. La raideur géométrique et le verbalisme sont, il est vrai, fréquents chez Platon dans tous les dialogues; ici pourtant cette tendance se manifeste avec une force qui semble trahir l'influence récente de Mégare.

La beauté qu'il s'agit de définir n'est pas seulement la beauté sensible : on voit à plusieurs reprises que la beauté des mœurs, des lois, des institutions est présente aussi à la pensée de Platon, et que les deux sortes de beauté sont pour lui étroitement liées. Mais, en fait, la discussion proprement

dite ne porte que sur la beauté sensible.

En terminant cette discussion, Socrate laisse entendre à la fois que l'identité du beau et du bien n'a pas été démontrée et que cependant cette identité paraît nécessaire; puis il conclut par l'aveu ironique de son impuissance. On sait que ces conclusions négatives, qui laissent la question en suspens, sont fréquentes chez Platon. Nous en retrouverons d'analogues dans les trois dialogues suivants. Il est clair que ce scepticisme apparent n'est que provisoire : la solution définitive, aux yeux de Platon, devait se trouver soit dans une dialectique poussée plus loin, soit dans une métaphysique mystique qui peut-être n'était pas encore arrêtée dans son esprit, mais qui devait aboutir à la théorie des Idées. Dans l'Hippias majeur, dialogue du genre « anatreptique », comme disaient les anciens, il a voulu seulement « renverser » des définitions hâtives et peut-être des théories réellement soutenues par quelques contemporains. Ce dialogue ne correspond qu'à une étape préparatoire dans la recherche méthodique de la vérité.

IV

#### LE TEXTE

L'Hippias majeur manque dans le Parisinus et dans le Bodleianus. Le texte donné ci-après est, sauf indication contraire, celui du Venetus T (d'après la collation des éditions Burnet et Schanz). On n'a noté que les variantes les plus importantes des mss. de Vienne W et F.

# HIPPIAS MAJEUR

[ou Sur le beau, genre anatreptique.]

#### SOCRATE HIPPIAS

281 a Prologue. Présentation du personnage d'Hippias. Socrate. — Salut au bel et savant Hippias! Il y a bien longtemps qu'Athènes n'a reçu ta visite!

Socrate. Chaque fois qu'Élis a quelque affaire à régler avec une autre cité, c'est moi d'abord qu'elle choisit entre tous comme ambassadeur, m'estimant plus habile que personne soit à juger soit à prononcer les paroles nécessaires dans ces b relations entre les États. J'ai donc été chargé de nombreuses ambassades en divers pays, mais surtout à Lacédémone, où j'ai dù traiter mainte affaire à mainte reprise, et des plus importantes. C'est là, pour répondre à ta question, ce qui m'a empêché de faire ici de fréquentes visites.

Socrate. — Ce rôle, Hippias, est celui d'un homme vraiment supérieur et accompli. Tu es également capable, dans le privé, de faire payer très cher à des jeunes gens des leçons plus précieuses encore que l'argent qu'ils te donnent, et, comme citoyen, de rendre service à ta patrie, ainsi qu'il convient pour éviter le dédain et pour mériter l'estime publique. Mais comment se fait-il, Hippias, que les anciens sages, ceux dont le savoir est resté célèbre, un Pittacos, un Bias, un Thalès de Milet, et ceux qui ont suivi jusqu'à Anaxagore, tous ou presque tous, se soient tenus éloignés des affaires publiques?

# ΙΠΠΙΑΣ ΜΕΙΖΩΝ

[ή περὶ τοῦ καλοῦ, ἀνατρεπτικός.]

## ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΙΠΠΙΑΣ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. Ἱππίας δ καλός τε καὶ σοφός, ὡς διὰ 281 a χρόνου ἡμιν κατήρας εἰς τὰς ᾿Αθήνας.

ΙΠΠΙΑΣ. Οὐ γάρ σχολή, ἃ Σώκρατες. Ἡ γὰρ Ἦλις, ὅταν τι δέηται διαπράξασθαι πρός τινα τῶν πόλεων, ἀεὶ ἐπὶ πρῶτον ἐμὲ ἔρχεται τῶν πολιτῶν αἰρουμένη πρεσβευτήν, ήγουμένη δικαστήν καὶ ἄγγελον ἱκανώτατον εΐναι τῶν λόγων οἱ ἄν παρὰ τῶν πόλεων ἑκάστων λέγωνται. Πολλάκις μὲν b οῦν καὶ εἰς ἄλλας πόλεις ἐπρέσβευσα, πλεῖστα δὲ καὶ περὶ πλείστων καὶ μεγίστων εἰς τὴν Λακεδαίμονα διὸ δή, δ σὺ ἐρωτῷς, οὐ θαμίζω εἰς τούσδε τοὺς τόπους.

ΣΩ. Τοιοθτον μέντοι, & Ίππία, ἔστιν τὸ τῇ ἀληθεία σοφόν τε και τέλειον ἄνδρα εἶναι. Σὑ γάρ και ἰδία ἱκανὸς εἶ παρὰ τῶν νέων πολλὰ χρήματα λαμβάνων ἔτι πλείω ἀφελεῖν ῶν λαμβάνεις, και αθ δημοσία τὴν σαυτοθ πόλιν ο ἱκανὸς εὐεργετεῖν, ὥσπερ χρὴ τὸν μέλλοντα μὴ καταφρονήσεσθαι, ἀλλ' εὐδοκιμήσειν ἔν τοῖς πολλοῖς. ᾿Ατάρ, ὧ Ἱππία, τί ποτε τὸ αἴτιον ὅτι οἱ παλαιοὶ ἐκεῖνοι, ὧν δνόματα μεγάλα λέγεται ἐπὶ σοφία, Πιττακοθ τε καὶ Βίαντος καὶ τῶν ἀμφὶ τὸν Μιλήσιον Θαλῆν καὶ ἔτι τῶν θστερον μέχρι ᾿Αναξαγόρου, ὡς ἢ πάντες ἢ οἱ πολλοὶ αὐτῶν φαίνονται ἀπεχόμενοι τῶν πολιτικῶν πράξεων;

HIPPIAS. — Quelle autre raison imaginer, Socrate, sinon d'impuissance de leur esprit, incapable d'atteindre à la fois ce double objet, les choses publiques et les choses privées?

Socrate. — Faut-il donc croire, par Zeus, qu'au progrès de tous les arts et à la supériorité de nos artisans sur ceux de jadis, corresponde un égal progrès dans votre art, à vous autres sophistes, et que les anciens, en matière de science, soient médiocres auprès de vous?

HIPPIAS. — C'est la vérité même, Socrate.

Socrate. — Ainsi donc, Hippias, si Bias revenait à la 282 a vie, il ferait rire de lui, comparé à vous, de même que Dédale, au dire des sculpteurs, s'il créait aujourd'hui les œuvres qui l'ont rendu célèbre, ne récolterait que moqueries?

HIPPIAS. — Oui, Socrate, il en serait comme tu le dis. J'ai cependant l'habitude, pour ma part, à l'égard des anciens et de ceux qui ont vécu avant nous, de les louer avant nos contemporains et plus volontiers que ceux-ci, pour prévenir la jalousie des vivants et pour éviter le ressentiment des morts.

- Socrate. Tu fais sagement, Hippias, de penser et de raisonner ainsi, à ce qu'il me semble. Je puis apporter mon témoignage en faveur de ton opinion et certifier qu'en effet votre art a fait de grands progrès dans l'habileté à concilier le soin des affaires publiques avec celui des intérêts privés. Gorgias, par exemple, le sophiste de Léontium, venu ici comme ambassadeur de son pays et choisi comme le plus capable de défendre les intérêts des Léontins, s'est montré dans l'assemblée du peuple excellent orateur, et en même temps, par ses séances privées et ses entretiens avec les jeunes gens, a su ramasser de fortes sommes qu'il a remportée
- c d'Athènes. Si tu veux un autre exemple, mon ami Prodicos¹, parmi beaucoup d'ambassades en divers lieux, vient tout récemment d'être envoyé ici par ses concitoyens de Céos, et en mème temps que son éloquence devant le Conseil des Cinq-Cents le couvrait de gloire, il donnait des auditions privées
  - 1. D'après Platon (Théétète, 151 b), Socrate renvoyait volontiers à « son ami » Prodicos les jeunes gens mieux doués pour la morale pratique que pour la véritable science. Prodicos était surtout célèbre pour ses distinctions subtiles entre mots synonymes, et Platon y fait plus d'une fois allusion.

- ΙΠ. Τί δ' οἴει, & Σώκρατες, ἄλλο γε ἢ ἄδύνατοι ἢσαν καὶ οὖχ ἱκανοὶ ἐξικνεῖσθαι φρονήσει ἐπ' ἀμφότερα, τά τε ἀ κοινὰ καὶ τὰ ἴδια:
- ΣΩ. "Αρ' οὖν πρὸς Διός, ἄσπερ αἱ ἄλλαι τέχναι ἔπιδεδώκασι καὶ εἰσὶ παρὰ τοὺς νῦν δημιουργοὺς οἱ παλαιοὶ
  φαῦλοι, οὕτω καὶ τὴν ὑμετέραν τὴν τῶν σοφιστῶν τέχνην
  ἔπιδεδωκέναι φῶμεν καὶ εἶναι τῶν ἀρχαίων τοὺς περὶ τὴν
  σοφίαν φαύλους πρὸς ὑμᾶς;
  - ΙΠ. Πάνυ μέν οθν δρθως λέγεις.
- ΣΩ. Εὶ ἄρα νθν ἡμῖν, δ εἰππία, ὁ Βίας ἀναδιοίη, γέλωτ ἀν ὅφλοι πρὸς ὑμᾶς, ἄσπερ καὶ τὸν Δαίδαλόν φασιν οἱ 282 a ἀνδριαντοποιοί, νθν εὶ γενόμενος τοιαθτ ἐργάζοιτο οἶα ἢν ἀφ ἃν τοθνομ ἔσχεν, καταγέλαστον ὰν εἶναι.
- ΙΠ. "Εστι μὲν ταθτα, ἃ Σώκρατες, οὕτως ὡς σὰ λέγεις εἴωθα μέντοι ἔγωγε τοὺς παλαιούς τε καὶ προτέρους ἡμῶν πρότερόν τε καὶ μαλλον ἐγκωμιάζειν ἢ τοὺς νθν, εὐλαθούμενος μὲν φθόνον τῶν ζώντων, φοθούμενος δὲ μῆνιν τῶν τετελευτηκότων.
- ΣΩ. Καλῶς γε σύ, ἃ Ἱππία, νομίζων τε καὶ διανοούμενος, ৳ ὡς ἐμοὶ δοκεῖς. Συμμαρτυρῆσαι δέ σοι ἔχω ὅτι ἀληθῆ λέγεις καὶ τῷ ὅντι ὑμῶν ἐπιδέδωκεν ἡ τέχνη πρὸς τὸ καὶ τὰ ὅημόσια πράττειν δύνασθαι μετὰ τῶν ἰδίων. Γοργίας τε γὰρ οὖτος ὁ Λεοντίνος σοφιστὴς δεθρο ἀφίκετο δημοσία οἴκοθεν πρεσβεύων, ὡς ἱκανώτατος ὢν Λεοντίνων τὰ κοινὰ πράττειν, καὶ ἔν τε τῷ δήμφ ἔδοξεν ἄριστα εἰπεῖν, καὶ ἰδία ἐπιδείξεις ποιούμενος καὶ συνὼν τοῖς νέοις χρήματα πολλὰ εἰργάσατο ἐκ τῆσδε τῆς πόλεως εἰ δὲ βούλει, ὁ ἡμέτερος ἐταῖρος Πρόδικος οὖτος πολλάκις μὲν καὶ ἄλλοτε δημοσία ἀφίκετο, ἀτὰρ τὰ τελευταῖα ἔναγχος ἀφικόμενος δημοσία ἐκ Κέω λέγων τ° ἔν τῆ βουλῆ πάνυ ηδδοκίμησεν καὶ ἰδία ἐπιδείξεις

281 d 5 τὴν τῶν σοριστῶν del. Naber 282 a 5 μέντοι WF: μέντοι νε Τ | a 6 πρότερόν τε Schanz: προτίρους τε TWF || b ι νομίζων rec.: νομάζων TWF | b 8 εἰργάσατο καὶ δλαδέν TWF: καὶ δλαδέν med. Cobet. et des entretiens pour les jeunes gens qui lui valaient des sommes fabuleuses. De tous ces fameux sages d'autrefois, il n'en est pas un seul qui ait cru devoir faire argent de sa science ni donner des auditions devant des foules étrangères. d Tant il est vrai qu'ils étaient assez naïfs pour ignorer la valeur de l'argent! Les deux derniers, au contraire, ont tiré plus de profits de leur art qu'aucun artisan n'en a jamais tiré du

profits de leur art qu'aucun artisan n'en a jamais tiré du sien, quel qu'il fût; et de même Protagoras avant eux.

Hippias. — Tu es mal informé, Socrate, sur les grands exploits en ce genre. Si tu savais combien j'ai gagné moimême, tu serais émerveillé. Une fois notamment (je passe les autres sous silence), j'arrivai en Sicile tandis que Protagoras e s'y trouvait, déjà en plein succès et plus âgé que moi malgré cette grande différence d'âge, en un rien de temps, je fis plus de cent cinquante mines, dont plus de vingt dans une misérable bourgade, à Inycos. Chargé de ce butin, je rentrai chez moi et le donnai à mon père qui fut, ainsi que tous nos concitoyens, rempli d'admiration et de stupeur. Je crois avoir, à moi seul, récolté plus d'argent que deux sophistes quelconques mis ensemble.

Socrate. — Voilà certes, Hippias, de beaux exploits, et qui font assez voir combien ta science et celle de nos contemporains l'emporte sur celle des anciens. Ceux-ci, à ce compte, étaient de grands ignorants, Anaxagore par exemple: car il lui arriva, dit-on, tout le contraire de votre heureuse aventure. On raconte en effet qu'ayant reçu un gros héritage il n'en prit aucun soin et se ruina, tant sa science était sotte 1! Des traits analogues sont attribués à quelques autres anciens. La preuve que tu apportes me paraît donc établir clairement la supériorité de votre science sur celle de vos prédécesseurs, et c'est une opinion assez générale que la science doit servir d'abord au savant; donc aussi le plus savant doit être celui qui gagne le plus.

r. Anaxagore, né à Clazomènes en Asie-Mineure, vint à Athènes vers 460 et y passa, dit-on, une trentaine d'années, dans la société de Périclès et des hommes intelligents qui se groupaient autour de lui. Son livre Sur la Nature l'y fit accuser d'impiété et il finit sa vie à Lampsaque peu de temps après. La doctrine d'Anaxagore était essentiellement déterministe, et c'est ce que Socrate lui-même lui reproche dans le Phédon (97 b): Socrate au contraire est finaliste.

ποιούμενος καὶ τοῖς νέοις συνὼν χρήματα ἔλαβεν θαυμαστὰ ὅσα. Τῶν δὲ παλαιῶν ἐκείνων οὐδεὶς πώποτε ἤξίωσεν ἀργύριον μισθὸν πράξασθαι οὐδ' ἐπιδείξεις ποιήσασθαι ἐν παντοδαποῖς ἀνθρώποις τῆς ἑαυτοῦ σοφίας· οὕτως ἣσαν εὖήθεις ἀ καὶ ἐλελήθειν αὐτοὺς ἀργύριον ὡς πολλοῦ ἄξιον εἴη. Τούτων δ' ἑκάτερος πλέον ἀργύριον ἀπὸ σοφίας εἴργασται ἢ ἄλλος δημιουργὸς ἀφ' ἢστινος τέχνης· καὶ ἔτι πρότερος τούτων Πρωταγόρας.

ΙΠ. Οὐδὲν γάρ, ἃ Σώκρατες, οῖσθα τῶν καλῶν περὶ τοῦτο. Εἰ γὰρ εἰδείης ὅσον ἀργύριον εἴργασμαι ἐγώ, θαυμάσαις ἄν' καὶ τὰ μὲν ἄλλα ἐῶ, ἀφικόμενος δέ ποτε εἰς Σικελίαν, Πρωταγόρου αὐτόθι ἐπιδημοῦντος καὶ εὐδοκιμοῦνος καὶ πρεσθυτέρου ὄντος πολὺ νεώτερος ἄν ἐν ὀλίγω πάνυ χρόνω πλεῖν ἢ πεντήκοντα καὶ ἑκατὸν μνᾶς εἰργασάμην, καὶ ἐξ ἑνός γε χωρίου πάνυ σμικροῦ, Ἰνυκοῦ, πλεῖν ἢ εἴκοσι μνᾶς καὶ τοῦτο ἐλθὼν οἴκαδε φέρων τῷ πατρὶ ἔδωκα, ὥστε ἐκεῖνον καὶ τοὺς ἄλλους πολίτας θαυμάζειν τε καὶ ἐκπεπλῆχθαι. Καὶ σχεδόν τι οῖμαι ἐμὲ πλείω χρήματα εἰργάσθαι ἢ ἄλλους σύνδυο οὕστινας βούλει τῶν σοφιστῶν.

ΣΩ. Καλόν γε, & 'Ιππία, λέγεις και μέγα τεκμήριον σοφίας της τε σεαυτοῦ και τῶν νῦν ἀνθρώπων πρὸς τοὺς 283 a ἀρχαίους, ὅσον διαφέρουσι. Τῶν γὰρ προτέρων πολλή ἀμαθία κατά τὸν σὸν λόγον τοὐναντίον γὰρ 'Αναξαγόρα φασιν συμβηναι ἢ ὑμῖν καταλειφθέντων γὰρ αὐτῷ πολλῶν χρημάτων καταμελησαι και ἀπολέσαι πάντα οὕτως αὐτὸν ἀνόητα σοφίζεσθαι. Λέγουσι δὲ και περι ἄλλων τῶν παλαιῶν ἔτερα τοιαῦτα. Τοῦτο μὲν οῦν μοι δοκεῖς καλὸν τεκμήριον ἀποφαίνειν περι σοφίας τῶν νῦν πρὸς τοὺς προτέρους, και πολλοῖς ἡ συνδοκεῖ ὅτι τὸν σοφὸν αὐτὸν αῦτῷ μάλιστα δεῖ σοφὸν εῖναι τούτου δ' ὅρος ἐστὶν ἄρα, δς ἄν πλεῖστον ἀργύριον ἐργάσηται.

d 3 άργύριον F: άγγορίου TW || e a πολύ F: καὶ πολύ TW || e a-3 πάνο γρόνω Schanz: χρόνω πάιο TWF || 283 a a τῶν γὰρ προτέρων Stallbaum: τῶν γ. π. περὶ ἀναξαγόρου λέγεται TWF Mais laissons ce point : réponds, je te prie, à une question. Quelle est, entre toutes les cités que tu as visitées, celle qui t'a fourni le plus d'argent? Ce doit être évidemment Lacédémone, où tu es allé plus souvent qu'ailleurs?

HIPPIAS. - Non, par Zeus, Socrate.

Socrate. — Que me dis-tu? Est-ce donc elle qui t'a le-moins rapporté?

HIPPIAS. — Pas la moindre obole, en aucun temps.

Socrate. — Voilà, Hippias, un prodige bien étonnant. Tascience, dis-moi, n'a-t-elle pas le pouvoir de faire avancer dans la vertu ceux qui la pratiquent et l'étudient?

HIPPIAS. - A grands pas, Socrate.

Socrate. — Les progrès que tu pouvais faire faire aux enfants des Inyciens, étais-tu donc incapable de les assurer à ceux des Spartiates?

HIPPIAS. — Tant s'en faut, Socrate.

Socrate. — Serait-ce que les Siciliens ont le désir dedevenir meilleurs, et les Spartiates, non?

d Hippias. — Ce désir, Socrate, est certainement très vif aussi à Lacédémone.

Socrate. — Ou bien était-ce faute d'argent qu'ils refusaient de t'entendre?

HIPPIAS. — Non certes; ils en ont suffisamment.

Socrate. — Comment expliquer alors, s'ils ne manquent ni de désir ni d'argent, et quand tu pouvais leur rendre le plus grand des services, qu'ils ne t'aient pas renvoyé chargé de trésors? Mais, j'y pense, peut-être les Lacédémoniens savent-ils mieux que toi élever leurs enfants? Est-ce là l'explication, et l'acceptes tu?

e HIPPIAS. — Pas le moins du monde.

Socrate. — Faut-il supposer qu'à Lacédémone tu n'a passu persuader aux jeunes gens qu'ils gagneraient plus à te fréquenter que dans la compagnie de leurs proches, ou bien est-ce aux pères que tu n'as pu démontrer l'avantage qu'ilstrouveraient, dans l'intérêt véritable de leurs enfants, à te les confier plutôt qu'à s'en occuper eux-mêmes? Car je ne puis croire, certes, qu'ils aient refusé à leurs fils, par jalousie, le moyen de devenir aussi parfaits que possible.

HIPPIAS. — Je ne crois à rien de tel, Socrate.

Socrate. — Et pourtant, Sparte est une cité bien ordonnée.

C

Καὶ ταθτα μὲν ἱκανῶς ἐχέτω· τόδε δέ μοι εἰπέ, σὸ αὐτὸς πόθεν πλεῖστον ἀργύριον εἰργάσω τῶν πόλεων εἰς ἄς ἀφικνεῖ; ἢ δῆλον ὅτι ἐκ Λακεδαίμονος, οῦπερ καὶ πλειστάκις ἀφῖξαι;

ΙΠ. Οὐ μὰ τὸν Δία, ὧ Σώκρατες.

ΣΩ. Πῶς φής; ᾿Αλλ᾽ ἐλάχιστον;

ΙΠ. Οδδέν μέν οθν το παράπαν πώποτε.

ΣΩ. Τέρας λέγεις καὶ θαυμαστόν, δ 'Ιππία. Καί μοι εἰπέ· πότερον ή σοφία ή σὴ οὐχ οἵα τοὺς συνόντας αὐτῆ καὶ μανθάνοντας εἰς ἀρετὴν βελτίους ποιεῖν;

ΙΠ. Καὶ πολύ γε, δ Σώκρατες.

ΣΩ. 'Αλλά τοὺς μὲν 'Ινυκίνων ὑεῖς οἶός τε ἦσθα ἀμείνους ποιῆσαι, τοὺς δὲ Σπαρτιατῶν ἦδυνάτεις;

ΙΠ. Πολλοθ γε δέω.

ΣΩ. "Αλλά δήτα Σικελιωται μέν ἐπιθυμοθσιν ἀμείνους γίγνεσθαι, Λακεδαιμόνιοι δ' οὐ;

ΙΠ. Πάντως που, δ Σώκρατες, και Λακεδαιμόνιοι.

ΣΩ. "Αρ' οθν χρημάτων ἐνδεία ἔφευγον την σην δμιλίαν;

ΙΠ. Οὐ δῆτα, ἐπεὶ ἱκανὰ αὐτοῖς ἐστιν.

ΣΩ. Τί δητ' αν είη ὅτι ἐπιθυμοθντες καὶ ἔχοντες χρήματα, καὶ σοθ δυναμένου τὰ μέγιστα αὐτοὺς ἀφελεῖν, οὐ πλήρη σε ἀργυρίου ἀπέπεμψαν; 'Αλλ' ἐκεῖνο, μῶν μὴ Λακεδαιμόνιοι σοθ βέλτιον ἄν παιδεύσειαν τοὺς αὐτῶν παΐδας; "Η τοθτο φῶμεν οὕτως, καὶ σὺ συγχωρεῖς;

ΙΠ. Οὐδ' δπωστιοθν.

ΣΩ. Πότερον οὖν τοὺς νέους οὖχ οἶός τ' ἦσθα πείθειν ἐν Λακεδαίμονι ὡς σοὶ συνόντες πλέον ἂν εἰς ἀρετὴν ἐπιδιδοῖεν ἢ τοῖς ἑαυτών, ἢ τοὺς ἐκείνων πατέρας ἠδυνάτεις πείθειν ὅτι σοὶ χρὴ παραδιδόναι μαλλον ἢ αὐτοὺς ἐπιμελεῖσθαι, εἴπερ τι τῶν ὑῶν κήδονται; Οὐ γάρ που ἐφθόνουν γε τοῖς ἑαυτῶν παισὶν ὡς βελτίστοις γενέσθαι.

ΙΠ. Οὐκ οίμαι ἔγωγε φθονείν.

ΣΩ. 'Αλλά μην εθνομός γ' ή Λακεδαίμων.

b 7 ofnes Heindorf : obnes TWF.

HIPPIAS. — Assurément.

284 a Socrate. — Et dans une cité bien ordonnée, rien n'est plus apprécié que la vertu.

HIPPIAS. - Sans doute.

Socrate. — Or, cette vertu, mieux que personne tu sais l'art de la communiquer à autrui.

HIPPIAS. - Sans comparaison, Socrate.

Socrate. — Suppose un homme plus habile que personne à communiquer l'art de l'équitation : ne serait-il pas apprécié dans la Thessalie plus que partout ailleurs en Grèce, et n'y gagnerait-il pas les plus grosses sommes? n'en serait-il pas de même dans tout autre pays où cet art serait en honneur?

HIPPIAS. — C'est vraisemblable.

Socrate. — Et tu peux croire qu'un homme capable de donner les meilleures leçons de vertu serait hors d'état de se b faire apprécier à Lacédémone, et d'y récolter tout l'argent qu'il voudrait, comme aussi dans les autres cités grecques bien ordonnées, tandis qu'en Sicile, mon cher, à Inycos, cela lui serait possible? Est-ce là ce que nous devons croire, Hippias? Si tu me l'ordonnes, j'obéirai.

HIPPIAS. — La vérité, Socrate, est que les Lacédémoniens, par tradition, gardent toujours les mêmes lois et ne veulent

pas élever leurs enfants contrairement à la coutume.

Socrate. — Que dis-tu? Est-ce une tradition à Lacédéc mone de ne pas agir comme il convient et de se tromper toujours?

HIPPIAS. — Je ne saurais le prétendre, Socrate.

Socrate. — Ils auraient donc raison de mieux élever leurs enfants au lieu de les élever moins bien?

HIPPIAS. — Assurément; mais il est contraire à leur loi d'élever les enfants selon une méthode étrangère; sans quoi, sache-le bien, si jamais homme avait gagné de l'argent chez cux par une méthode d'éducation, j'en aurais gagné bien plus encore; car il est sûr qu'ils se plaisent à m'écouter et qu'ils m'applaudissent; mais, je le répète, la loi est inflexible.

SOCRATE. - La loi, Hippias, est-elle, selon toi, un bien

ou un mal pour les cités?

HIPPIAS. — On l'établit, à mon avis, en vue du bien, mais elle produit quelquesois le mal, si elle est mal faite.

C

ΙΠ. Πῶς γὰρ οδ;

ΣΩ. Ἐν δέ γε ταῖς εὐνόμοις πόλεσιν τιμιώτατον ή 284 a ἀρετή.

ΙΠ. Πάνυ γε.

ΣΩ. Σὸ δὲ ταύτην παραδιδόναι ἄλλφ κάλλιστ' ἀνθρώπων ἐπίστασαι.

ΙΠ. Καὶ πολύ γε, δ Σώκρατες.

ΣΩ. 'Ο οὖν κάλλιστ' ἐπιστάμενος ἱππικὴν παραδιδόναι ἄρ' οὖκ ἄν ἐν Θετταλία τῆς Ἑλλάδος μάλιστα τιμῷτο καὶ πλεῖστα χρήματα λαμβάνοι, καὶ ἄλλοθι ὅπου τοῦτο σπουδάζοιτο;

ΙΠ. Εἰκός γε.

ΣΩ. Ὁ δὴ δυνάμενος παραδιδόναι τὰ πλείστου ἄξια μαθήματα εἰς ἀρετὴν οὐκ ἐν Λακεδαίμονι μάλιστα τιμήσεται καὶ πλείστα ἐργάσεται χρήματα, ἄν βούληται, καὶ ἐν ἡ ἄλλη πόλει ἤτις τῶν Ἑλληνίδων εὐνομεῖται, ἀλλ' ἐν Σικελία, τῶ ἑταῖρε, οἴει μαλλον καὶ ἐν Ἰνυκῷ; Ταῦτα πειθώμεθα, τῶ Ἱππία; Ἐἀν γὰρ σὰ κελεύης, πειστέον.

ΙΠ. Οὐ γὰρ πάτριον, ἃ Σώκρατες, Λακεδαιμονίοις κινεῖν τοὺς νόμους, οὐδὲ παρὰ τὰ εἰωθότα παιδεύειν τοὺς ὑεῖς.

ΣΩ. Πῶς λέγεις ; Λακεδαιμονίοις οὐ πάτριον ὀρθῶς πράττειν, ἀλλ' ἐξαμαρτάνειν ;

ΙΠ. Οὐκ ἄν φαίην ἔγωγε, ὧ Σώκρατες.

ΣΩ. Οὐκοθν ὀρθῶς ἄν πράττοιεν βέλτιον, ἄλλὰ μἡ χεῖρον παιδεύοντες τοὺς νέους;

ΙΠ. 'Όρθως' ἀλλά ξενικήν παίδευσιν αὐ νόμιμον αὐτοῖς παιδεύειν, ἐπεὶ εὖ ἴσθι, εἴπερ τις ἄλλος ἐκεῖθεν χρήματα ἔλαβεν πώποτε ἐπὶ παιδεύσει, καὶ ἐμὲ ἄν λαβεῖν πολὺ μάλιστα χαίρουσι γοῦν ἀκούοντες ἐμοῦ καὶ ἐπαινοῦσιν. ἀλλ', δ λέγω, οῦ νόμος.

ΣΩ. Νόμον δὲ λέγεις, ὁ Ἱππία, βλάβην πόλεως είναι ἢ d ἀφελίαν;

ΙΠ. Τίθεται μέν, οίμαι, ώφελίας ένεκα, ένίστε δὲ καὶ βλάπτει, ἐἀν κακῶς τεθή δ νόμος.

Socrate. — Qu'est-ce à dire? Dans l'intention de ceux qui font les lois, ne sont-elles pas pour la cité le bien suprême, sans lequel un État ne peut subsister dans l'ordre?

HIPPIAS. - Tu dis vrai.

Socrate. — Par conséquent, lorsque le législateur échoue dans sa recherche du bien, c'est le droit et la loi qu'il échoue à réaliser? Qu'en dis-tu?

HIPPIAS. — A parler rigoureusement, tu as raison; mais ce n'est pas ainsi qu'on l'entend d'ordinaire.

Socrate. — De qui veux-tu parler, Hippias? Des sages ou des ignorants?

HIPPIAS. — Du plus grand nombre des hommes.

Socrate. — Connaissent-ils la vérité, ces hommes qui sont le nombre?

HIPPIAS. - Non certes.

Socrate. — Mais les sages ne considèrent-ils pas ce qui est utile comme plus conforme réellement au droit pour tous les hommes que ce qui est nuisible 1 ? Me l'accordes-tu ?

Hippias. — Oui, je te l'accorde, pour ce qui est de la vérité

rigoureuse.

Socrate. — Ainsi donc, la réalité est bien telle que l'affirment les sages ?

HIPPIAS. — Incontestablement.

Socrate. — Or les Lacédémoniens, selon toi, auraient 285 a avantage à suivre ta méthode d'éducation, bien qu'apportée du dehors, de préférence à leur méthode nationale?

HIPPIAS. — Je l'affirme, et j'ai raison.

Socrate. — N'affirmes-tu pas aussi que le plus utile est le plus conforme au droit ?

HIPPIAS. - Je l'ai dit en effet.

Socrate. — Ainsi, d'après toi-même, les fils des Lacédémoniens se conformeraient mieux au droit en suivant les leçons d'Hippias et moins bien en suivant celles de leurs pères, s'il est vrai que les tiennes leur soient plus avantageuses?

HIPPIAS. — Elles le sont, Socrate.

1. Les sages ou les habiles sont les hommes qui croient avec Socrate à l'identité foncière de l'utile et du bien (au sens moral). Mais, en fait, le mot bien, en grec, désigne plutôt l'utile que le bien moral, lequel est d'ordinaire appelé le beau dans la langue courante. ΣΩ. Τί δέ; Οὐχ ὡς ἀγαθὸν μέγιστον πόλει τίθενται τὸν νόμον οἱτιθέμενοι; Καὶ ἄνευ τούτου μετὰ εὐνομίας ἀδύνατον οἰκεῖν;

ΙΠ. Αληθή λέγεις.

ΣΩ. "Όταν ἄρα ἀγαθοῦ άμάρτωσιν οἱ ἐπιχειροῦντες τοὺς νόμους τιθέναι, νομίμου τε καὶ νόμου ἡμαρτήκασιν' ἢ πῶς λέγεις;

ΙΠ. Τῷ μὲν ἀκριβεῖ λόγῳ, ὧ Σώκρατες, οῦτως ἔχει· οὐ θ μέντοι εἰώθασιν ἄνθρωποι ὀνομάζειν οῦτω.

ΣΩ. Πότερον, δ Ίππία, οί είδότες ή οί μη είδότες;

ΙΠ. Οἱ πολλοί.

ΣΩ. Είσιν δ' οῦτοι οἱ εἰδότες τὸ ἀληθές, οἱ πολλοί;

1Π. Οὐ δῆτα.

ΣΩ. 'Αλλά μήν που οί γ' είδότες τὸ ἀφελιμώτερον τοῦ ἀνωφελεστέρου νομιμώτερον ήγοῦνται τῆ ἀληθεία πασιν ἀνθρώποις' ἢ οὖ συγχωρείς;

ΙΠ. Ναί, συγχωρώ ὅτι γε τῆ ἀληθεία.

 $\Sigma\Omega$ . Οὐκοθν ἔστιν τε καὶ ἔχει οὕτως, ὡς οἱ εἰδότες ἡγοθνται;

ΙΠ. Πάνυ γε.

 $\Sigma\Omega$ . Έστι δέ γε Λακεδαιμονίοις, ώς σὺ φής, ὼφελιμώτερον τὴν ὑπὸ σοῦ παίδευσιν, ξενικὴν οὖσαν, παιδεύεσθαι 285  $\alpha$  μάλλον ἢ τὴν ἐπιχωρίαν.

ΙΠ. Και άληθη γε λέγω.

ΣΩ. Και γάρ δτι τὰ ἀφελιμώτερα νομιμώτερά ἐστι, και τοθτο λέγεις, & εππία;

ΙΠ. Εξπον γάρ.

ΣΩ. Κατά τὸν σὸν ἄρα λόγον τοῖς Λακεδαιμονίων ὑέσιν ὑπὸ Ἱππίου παιδεύεσθαι νομιμώτερόν ἐστιν, ὑπὸ δὲ τῶν πατέρων ἀνομώτερον, εἴπερ τῷ ὄντι ὑπὸ σοῦ πλείω ἀφεληθήσονται.

ΙΠ. 'Αλλά μην ώφεληθήσονται, & Σώκρατες.

285 a 4 νομιμώτερα F : νομικώτερα TW.

b Socrate. — Par conséquent les Lacédémoniens violent le droit en refusant de te donner de l'argent et de te confier leurs fils?

HIPPIAS. — Je suis d'accord avec toi sur ce point ; car il me semble que tu plaides ma cause, et ce n'est pas à moi de la combattre.

Socrate. — S'il en est ainsi, mon cher, voici les Lacédémoniens convaincus de désobéissance à la loi, et cela en une matière très importante, eux que l'on proclame les plus dociles de tous les Grecs à la loi. Tu dis, Hippias, qu'ils t'applaudissent et qu'ils écoutent tes discours avec plaisir : c quels discours, par les dieux? Ceux-là sans doute qui forment la plus belle partie de ta science, sur les astres et sur les vicissitudes célestes?

HIPPIAS. — En aucune façon; ils ne peuvent les souffrir. Socrate. — Aiment-ils à t'entendre parler sur la géométrie.

HIPPIAS. — Pas davantage, et je crois même que l'arithmétique, si je l'ose dire, est pour beaucoup d'entre eux lettre close.

Socrate. — En ce cas tes beaux discours sur les calculs ne doivent pas les charmer beaucoup.

HIPPIAS. - Il s'en faut de loin.

Socrate. — Et ces subtiles distinctions, où tu excelles d plus que personne, sur la valeur des lettres, des syllabes, des rythmes et des modes?

HIPPIAS. - A quels rythmes et quels modes veux-tu qu'ils s'intéressent?

Socrate. — Alors dis-moi donc toi-même quels sont ces sujets sur lesquels ils t'écoutent avec plaisir et applaudissement; car je ne le devine pas.

HIPPIAS. — Les généalogies, Socrate; celles des héros et des hommes; les récits relatifs à l'antique fondation des cités; et, d'une manière générale, tout ce qui se rapporte à e l'antiquité; si bien que j'ai dû, à cause d'eux, étudier et travailler toutes ces questions.

Socrate. — Il est heureux pour toi, Hippias, qu'ils ne soient pas curieux de connaître la liste des archontes depuis Solon : car tu aurais eu fort à faire pour te la mettre dans la tête.

- ΣΩ. Παρανομοθσιν ἄρα Λακεδαιμόνιοι οὐ διδόντες σοι δ χρυσίον καὶ ἐπιτρέποντες τοὺς αὐτῶν ὑεῖς.
- ΙΠ. Συγχωρῶ ταθτα δοκεῖς γάρ μοι τὸν λόγον πρὸς ἐμοθ λέγειν, καὶ οὐδέν με δεῖ αὐτῷ ἐναντιοθσθαι.
- ΣΩ. Παρανόμους μέν δή, & έταιρε, τοὺς Λάκωνας ευρίσκομεν, και ταθτ' εἰς τὰ μέγιστα, τοὺς νομιμωτάτους δοκοθντας είναι. Ἐπαινοθσι δὲ δή σε πρὸς θεῶν, & Ἱππία, και χαιρουσιν ἀκούοντες ποια; "Η δῆλον δὴ ὅτι ἐκεινα, & σὺ κάλλιστα ἐπίστασαι, τὰ περὶ τὰ ἄστρα τε καὶ τὰ οὐράνια επάθη;
  - ΙΠ. Οὐδ' δπωστιοθν ταθτά γε οὐδ' ἀνέχονται.
  - ΣΩ. 'Αλλά περί γεωμετρίας τι χαίρουσιν άκούοντες;
- IΠ. Οὐδαμῶς, ἐπεὶ οὐδ' ἀριθμεῖν ἐκείνων γε, ὡς ἔπος εἰπεῖν, πολλοὶ ἐπίστανται.
- ΣΩ. Πολλοθ ἄρα δέουσιν περί γε λογισμῶν ἀνέχεσθαί σου ἐπιδεικνυμένου.
  - ΙΠ, Πολλοθ μέντοι νή Δία.
- ΣΩ. 'Αλλά δήτα ἐκεῖνα, δ σύ ἀκριβέστατα ἐπίστασαι ἀνθρώπων διαιρεῖν, περί τε γραμμάτων δυνάμεως καὶ ἀ συλλαβῶν καὶ ρυθμῶν καὶ άρμονιῶν;
  - ΙΠ. Περί ποίων, ἀγαθέ, άρμονιων και γραμμάτων;
- ΣΩ. 'Αλλά τί μήν ἐστιν & ήδέως σου ἀκροῶνται καὶ ἐπαινοθσιν; Αὐτός μοι εἰπέ, ἐπειδή ἐγὼ οὐχ εὐρίσκω.
- ΙΠ. Περί των γενών, δ Σώκρατες, των τε ήρώων καὶ των ἀνθρώπων, καὶ των κατοικίσεων, ως τὸ ἀρχαιον ἐκτίσθησαν αι πόλεις, καὶ συλλήβδην πάσης της ἀρχαιολογίας ήδιστα ἀκροωνται, ώστ' ἔγωγε δι' αὐτοὺς ἡνάγκασμαι ἐκμεμαθηκέναι τε καὶ ἐκμεμελετηκέναι πάντα τὰ τοιαθτα.
- ΣΩ. Ναι μά Δι', & Ίππια, ηὐτύχηκάς γε ὅτι Λακεδαιμόνιοι οὐ χαίρουσιν ἄν τις αὐτοῖς ἀπὸ Σόλωνος τοὺς ἄρχοντας τοὺς ἡμετέρους καταλέγη: εὶ δὲ μή, πράγματ' ἄν εῖχες ἐκμανθάνων.

<sup>6 3</sup> ys ot: F: ye ot: ye TW.

HIPPIAS. — Pourquoi, Socrate? Il me suffit d'entendre une fois cinquante noms de suite pour les retenir.

Socrate. — C'est vrai ; j'oubliais que la mnémonique est 286 a ta partie. Aussi j'imagine que les Lacédémoniens admirent en toi un homme qui sait tout, et que tu tiens auprès d'eux l'office des vieilles femmes auprès des enfants, celui qui consiste à leur raconter de belles histoires.

HIPPIAS. — En effet, Socrate; et tout récemment encore, j'ai obtenu chez eux un grand succès en leur exposant les beaux exercices où les jeunes gens doivent s'exercer. J'ai composé sur ce sujet un magnifique discours qui brille, entre autres mérites, par le choix des mots. Voici à peu près le thème et le début du morceau. Après la prise de Troie, je b montre Néoptolème interrogeant Nestor sur les travaux qui doivent occuper un jeune homme désireux de se rendre illustre; Nestor lui répond et lui donne les conseils les plus justes et les plus beaux. J'ai lu ce morceau à Lacédémone, et je me propose d'en donner une lecture publique ici même, dans trois jours, à l'école de Phidostrate, où je ferai entendre en même temps plusieurs autres compositions dignes d'être connues ; c'est Eudicos, fils d'Apémantos, qui m'en a prié. c J'espère que tu viendras toi-même à cette séance et que tu m'amèneras d'autres auditeurs capables d'en bien juger.

Commencement de Socrate. - Je n'y manquerai pas, Hippias, avec la permission des dieux. Mais la discussion. je te prie de me répondre d'abord à ce Position de la question. sujet sur un détail que je te remercie de m'avoir rappelé. Récemment, en effet, dans une discussion où je blâmais la laideur et vantais la beauté de certaines d choses, je me suis trouvé embarrassé par mon interlocuteur. Il me demandait, non sans ironie: « Comment fais-tu, Socrate, pour savoir ce qui est beau et ce qui est laid? Voyons: peux-tu me dire ce qu'est la beauté? » Et moi, faute d'esprit, je restai court sans pouvoir lui donner une réponse satisfaisante. Après l'entretien, fort irrité contre moi-même, je me fis des reproches amers, bien décidé, dès que je rencontrerais quelque habile homme d'entre vous, à l'écouter, à m'instruire, à creuser la question, et à retourner vers mon adversaire pour reprendre le combat. Aujourd'hui, je le

ΙΠ. Πόθεν, & Σώκρατες; "Απαξ ἀκούσας πεντήκοντα δνόματα ἀπομνημονεύσω.

ΣΩ. 'Αληθή λέγεις, άλλ' έγω οὐκ ἐνενόησα ὅτι τὸ πλυπονικόν ξλεις, φωτ, ξλλοφ ρει εικρεπό αοι λαιδοροιο οι Λακεδαιμόνιοι άτε πολλά είδότι, και γρώνται ώσπερ ταῖς 286 a πρεσβύτισιν οί παίδες πρός τὸ ἡδέως μυθολογήσαι.

ΙΠ. Και ναι μά Δί', δ Σώκρατες, περί γε ἐπιτηδευμάτων καλών και ἔναγγος αὐτόθι ηὐδοκίμησα διεξιών & γρή τὸν νέον ἐπιτηδεύειν. "Εστι γάρ μοι περί αὐτῶν παγκάλως λόγος συγκείμενος, και άλλως εδ διακείμενος και τοῖς δνόμασι. πρόσχημα δέ μοί έστι και άρχη τοιάδε τις του λόγου. Ἐπειδή ή Τροία ήλω, λέγει δ λόγος δτι Νεοπτόλεμος Νέστορα ἔροιτο ποιά ἐστι καλά ἐπιτηδεύματα, & ἄν τις ἐπιτηδεύσας b νέος ὢν εὐδοκιμώτατος γένοιτο μετά ταθτα δή λέγων ἐστίν δ Νέστωρ και δποτιθέμενος αὐτῷ πάμπολλα νόμιμα και πάγκαλα. Τοθτον δή και έκει ἐπεδειξάμην και ἐνθάδε μέλλω ἐπιδεικνύναι εἰς τρίτην ἡμέραν, ἐν τῷ Φειδοστράτου διδασκαλείω, και άλλα πολλά και άξια άκοης έδεήθη γάρ μου Εδδικος δ 'Απημάντου. 'Αλλ' δπως παρέσει και αὐτός και άλλους άξεις, οίτινες ίκανοι άκούσαντες κρίναι τά λεγόμενα. Ο

ΣΩ. 'Αλλά ταθτ' ἔσται, ἄν θεὸς ἐθέλη, δ Ίππία. Νυνί μέντοι βραχύ τί μοι περί αὐτοῦ ἀπόκριναι καὶ γάρ με εἰς καλόν δπέμνησας. "Εναγγος γάρ τις, & ἄριστε, εἰς ἀπορίαν με κατέβαλεν έν λόγοις τισίν τὰ μέν ψέγοντα ώς αἰσχρά, τά δ' ἐπαινοθντα ὡς καλά, ούτω πως ἐρόμενος καὶ μάλα δβριστικώς. Πόθεν δέ μοι σύ, ἔφη, ἃ Σώκρατες, οΐσθα δποία καλά και αίσγρά; Επει φέρε, έγοις αν είπειν τι έστι δ τὸ καλόν; Καὶ ἐγὰ διὰ τὴν ἐμὴν φαυλότητα ἡπορούμην τε και ούκ είγον αὐτῷ κατὰ τρόπον ἀποκρίνασθαι ἀπιών οὖν έκ της συνουσίας έμαυτβ τε άργιζόμην και άνειδιζον, και ήπείλουν, δπότε πρώτον ύμων τφ των σοφων έντύγοιμι, άκούσας και μαθών και έκμελετήσας ιέναι πάλιν έπι τὸν έρωτήσαντα, άναμαχούμενος τον λόγον. ΝΟν οθν, 8 λέγω, είς καλον ήκεις, και με δίδαξον ίκανως αύτο το καλον δ τι

e répète, tu arrives à propos. Explique-moi donc ce qu'est la beauté et tâche de me répondre avec la dernière précision, pour que je ne sois pas exposé à une nouvelle défaite qui me rendrait ridicule. Il est évident que tu connais le sujet à merveille et que c'est là un simple détail parmi les problèmes que tu possèdes à fond.

HIPPIAS. — Mince problème, Socrate; un problème insi-

gnifiant, si j'ose le dire.

Socrate. — Il me sera d'autant plus facile de m'en instruire et d'être désormais assuré contre un adversaire.

HIPPIAS. — Contre tous les adversaires, Socrate ; ou ma

287 a science serait bien misérable et bien vulgaire.

Socrate. — Voilà de bonnes paroles, Hippias, s'il est vrai que mon ennemi soit vaincu d'avance. Vois-tu quelque empêchement à ce que je fasse son personnage, présentant des objections à tes réponses, de manière à me faire parfaitement préparer par toi? Car j'ai quelque habitude de présenter des objections. Si tu n'y vois pas d'inconvénient, j'aimerais à t'en proposer moi-même, afin de comprendre plus à fond.

Hippias. — Propose donc. Aussi bien, le problème est b simple, je le répète, et je pourrais t'enseigner à répondre sur des sujets beaucoup plus difficiles, de manière à défier tous

les contradicteurs.

Socrate. — Dieux! quelles bonnes paroles! Puisque tu le permets, je vais donc entrer de mon mieux dans le rôle de mon adversaire pour te poser des questions. Car, si tu lui récitais le discours dont tu m'as parlé, sur les belles occupations, après t'avoir écouté, la lecture finie, il ne manquerait pas de t'interroger avant tout sur la beauté elle-même, suivant son habitude, et il dirait: « Étranger d'Élis, n'est-ce pas par la justice que les justes sont justes? » Réponds-moi donc, Hippias, en supposant que c'est lui qui t'interroge.

HIPPIAS. — Je répondrais que c'est par la justice. Socrate. — La justice est donc une chose réelle?

HIPPIAS. — Sans doute.

Socrate. — Donc aussi c'est par la science que les savants sont savants et par le bien que tous les biens sont des biens?

HIPPIAS. — Evidenment.

Socrate. — Et ces choses sont réelles, sans quoi elles n'auraient point d'effet?

ἐστίν, καὶ πειρῶ μοι ὅ τι μάλιστα ἀκριβῶς εἰπεῖν ἀποκρινό- ε μενος, μὴ ἐξελεγχθεὶς τὸ δεύτερον αθθις γέλωτα ὄφλω. Οἶσθα γὰρ δήπου σαφῶς, καὶ σμικρόν που τοθτ' ἄν εἴη μάθημα ὧν σὺ τῶν πολλῶν ἐπίστασαι.

ΙΠ. Σμικρὸν μέντοι νὴ Δί², ἃ Σώκρατες, καὶ οὐδενὸς ἄξιον, ὡς ἔπος εἰπεῖν.

ΣΩ. 'Ραδίως ἄρα μαθήσομαι καὶ οὐδείς με ἐξελέγξει ἔτι.

ΙΠ. Οὐδεὶς μέντοι φαθλον γὰρ ἄν εἴη τὸ ἐμὸν πράγμα καὶ ἰδιωτικόν.

287 2

ΣΩ. Εὖ γε νὴ τὴν Ἡραν λέγεις, ὡ Ἱππία, εἰ χειρωσόμεθα τὸν ἄνδρα. ᾿Ατὰρ μή τι κωλύω μιμούμενος ἐγὼ ἐκεῖνον, ἐἀν σοῦ ἀποκρινομένου ἀντιλαμβάνωμαι τῶν λόγων, ἵνα ὅ τι μάλιστά με ἐκμελετήσης; Σχεδὸν γάρ τι ἔμπειρός εἰμι τῶν ἀντιλήψεων. Εἰ οὖν μή τί σοι διαφέρει, βούλομαι ἀντιλαμβάνεσθαι, ἵν᾽ ἔρρωμενέστερον μάθω.

ΙΠ. 'Αλλ' ἀντιλαμβάνου. Και γάρ, δ νυνδή εῖπον, οὐ μέγα ἐστι τὸ ἐρώτημα, ἀλλὰ και πολύ τούτου χαλεπώτερα b ἄν ἀποκρίνασθαι ἐγώ σε διδάξαιμι, ὥστε μηδένα ἀνθρώπων δύνασθαι σε ἔξελέγχειν.

ΣΩ. Φεθ ὡς εθ λέγεις ἀλλά γ', ἐπειδή καὶ σὸ κελεύεις, φέρε ὅ τι μάλιστα ἐκεῖνος γενόμενος πειρῶμαί σε ἐρωτῶν. Εἰ γὰρ δὴ αὐτῷ τὸν λόγον τοθτον ἐπιδείξαις δν φής, τὸν περὶ τῶν καλῶν ἐπιτηδευμάτων, ἀκούσας, ἐπειδὴ παύσαιο λέγων, ἔροιτ' ἄν οὐ περὶ ἄλλου πρότερον ἢ περὶ τοθ καλοθ, ἔθος γάρ τι τοθτ' ἔχει, καὶ εἴποι ἄν \*Ω ξένε 'Ηλεῖε, ἄρ' οὐ ο δικαιοσύνη δίκαιοὶ εἰσιν οἱ δίκαιοι; 'Απόκριναι δἡ, ὧ 'Ιππία, ὡς ἐκείνου ἐρωτῶντος.

ΙΠ. "Αποκρινοθμαι δτι δικαιοσύνη.

ΣΩ. Οὐκοθν ἔστι τι τοθτο, ή δικαιοσύνη;

ΙΠ. Πάνυ γε.

ΣΩ. Οὐκοθν και σοφία οἱ σοφοί εἰσι σοφοί καὶ τῷ ἀγαθῷ πάντα τάγαθὰ ἀγαθά;

IT. TAG 8' of;

ΣΩ. Οδοί γέ τισι τούτοις οὐ γάρ δή που μή οδοί γε.

HIPPIAS. - Elles sont réelles, très certainement,

Socrate. — Et les belles choses, ne sont-elles pas belles aussi par l'effet de la beauté?

d HIPPIAS. — Oui, par la beauté.

Socrate. - Qui est une chose réelle?

HIPPIAS. - Très réelle. Quelle difficulté?

Socrate. — Alors, demandera notre homme, dis-moi, ò étranger, ce qu'est cette beauté.

HIPPIAS. — Le questionneur, à ce qu'il me semble, me demande quelle chose est belle?

Socrate. — Je ne crois pas, Hippias; mais plutôt ce qu'est le beau.

HIPPIAS. — Où est la différence?

Socrate. — Tu n'en vois aucune?

HIPPIAS. — Pas la moindre.

Socrate. — Je suis bien sûr que tu en sais plus long que tu ne veux bien le dire. Quoi qu'il en soit, mon cher, réfléchis : il ne te demande pas quelle chose est belle, mais ce e qu'est le beau.

Première définition.

HIPPIAS. — C'est compris, mon cher; je vais lui dire ce qu'est le beau, et il ne me réfutera pas. Ce qui est beau, Socrate, sache-le bien, à parler en toute vérité, c'est une belle vierge.

SOCRATE. — Par le chien, Hippias, voilà une belle et brillante réponse. Ainsi donc, si je lui fais cette même réponse, 288 a j'aurai répondu correctement à la question posée et je n'aurai pas à craindre d'être réfuté?

HIPPIAS. — Comment le serais-tu, Socrate, si ton avis est celui de tout le monde et si tes auditeurs attestent tous que

tu as raison?

Socrate. — Admettons qu'ils l'affirment. Mais permets, Hippias, que je reprenne pour mon compte ce que tu viens de dire. Il va me poser la question suivante : « Réponds-moi. Socrate; si toutes les choses que tu qualifies de belles le sont en effet, n'est-ce pas qu'il existe une beauté en soi qui les rend belles? » Je lui répondrai donc que si une belle jeune fille a de la beauté, c'est qu'en effet il existe une beauté par quoi toutes choses sont belles?

d

- ΙΠ. Οδσι μέντοι.
  - ΣΩ. "Αρ' οὖν οὐ καὶ τὰ καλά πάντα τῷ καλῷ ἐστι καλά;
  - ΙΠ. Ναί, τῷ καλῷ.
- ΣΩ. "Οντι γέ τινι τούτφ;
- ΙΠ. "Οντι' άλλὰ τί γὰρ μέλλει;
- ΣΩ. Εἰπὲ δή, ὧ ξένε, φήσει, τί ἐστι τοθτο τὸ καλόν;
- ΙΠ. "Αλλο τι οὖν, ὧ Σώκρατες, ὁ τοθτο ἐρωτῶν δεῖται πυθέσθαι, τί ἐστι καλόν;
  - ΣΩ. Οὔ μοι δοκεί, ἀλλ' ὅ τι ἐστὶ τὸ καλόν, ις Ἱππία.
  - ΙΠ. Και τι διαφέρει τοθτ' ἐκείνου;
  - ΣΩ. Οὐδέν σοι δοκεί:
  - ΙΠ. Οὐδὲν γὰρ διαφέρει.
- ΣΩ. 'Αλλά μέντοι δήλον δτι σὺ κάλλιον οἶσθα. "Ομως δέ, ἀγαθέ, ἄθρει' ἐρωτῷ γάρ σε οὐ τί ἐστι καλόν, ἀλλ' ὅ τι ἐστὶ τὸ καλόν.
- ΙΠ. Μανθάνω, ἄγαθέ, καὶ ἀποκρινοθμαί γε αὐτῷ ὅ τι ἐστὶ τὸ καλόν, καὶ οὐ μή ποτε ἐλεγχθῶ. Ἔστι γάρ, ಔ Σώκρατες, εὖ ἴσθι, εἰ δεῖ τὸ ἀληθὲς λέγειν, παρθένος καλὴ καλόν.
- ΣΩ. Καλῶς γε, δ Ἱππία, νὴ τὸν κύνα, καὶ εὐδόξως ἀπεκρίνω. ᾿Αλλο τι οΰν, ἂν ἐγὼ τοῦτο ἀποκρίνωμαι, τὸ ἐρωτώμενόν τε ἀποκεκριμένος ἔσομαι καὶ ὀρθῶς, καὶ οὐ 288 a μὴ ἐλεγχθῶ;
- ΙΠ. Πῶς γὰρ ἄν, ὧ Σώκρατες, ἐλεγχθείης, ὅ γε πῶσιν δοκεί καὶ πάντες σοι μαρτυρήσουσιν οἱ ἀκούοντες ὅτι ὀρθῶς λέγεις;
- ΣΩ. Εἶεν πάνυ μὲν οῦν. Φέρε δή, δ Ἱππία, πρὸς ἐμαυτὸν ἀναλάβω δ λέγεις. Ὁ μὲν ἐρήσεταί με οῦτωσί πως "Ιθι μοι, δ Σωκρατες, ἀπόκριναι ταθτα πάντα δ φής καλά εἶναι, εἶ τί ἐστιν αὐτὸ τὸ καλόν, ταθτ' ἄν εἴη καλά; "Εγώ δὲ δἡ ἐρῶ ὅτι εἶ παρθένος καλἡ καλόν, ἔστι <τι> δι' ὅ ταθτ' ἄν εἴη καλά.

b Hippias. — Crois-tu qu'il ose nier la beauté de ce dont tu parles, ou, s'il l'ose, qu'il puisse échapper au ridicule?

Socrate. — Il l'osera, mon savant ami, j'en suis certain. Quant à dire si cela le rendra ridicule, l'événement nous le montrera. Mais je vais te dire quel sera son langage.

HIPPIAS. - Parle donc.

Socrate. — « Tu es délicieux, Socrate, me dira-t-il. Mais une belle cavale n'a-t-elle pas aussi de la beauté, puisque le dieu lui-même l'a vantée dans un oracle? » Que répondre, Hippias ? c ne faut-il pas reconnaître qu'une jument a de la beauté, quand elle est belle? Comment prétendre que le beau soit sans beauté?

HIPPIAS. — Tu as raison, Socrate : c'est à bon droit que le dieu lui-même déclare les cavales très belles. Le fait est qu'à Élis nous en avons d'admirables 1.

Socrate. — « Bien, me dira-t-il. Et une belle lyre, a-t-elle de la beauté? En conviendrons-nous, Hippias? »

HIPPIAS. - Oui.

Socrate. — Il poursuivra ses questions ; je le connais assez pour en être certain. Il me dira : « Et une belle marmite, mon très cher, n'est-ce pas une belle chose? »

d Hippias. — Vraiment, Socrate, quelle espèce d'homme est-ce là 3-Un malappris, pour oser nommer des choses innomables dans un entretien sérieux.

Socrate. — Il est ainsi, Hippias: mal'élevé, grossier, sans autre souci que celui de la vérité. Il faut cependant lui répondre, et voici mon avis provisoire: supposons une marmite fabriquée par un bon potier, bien polie, bien ronde, bien cuite, comme ces belles marmites à deux anses qui contiennent six conges 2 et qui sont si belles: je dis que s'il pensait à quelqu'une d'elles, il faudrait convenir qu'elle est e belle. Comment refuser la beauté à ce qui est beau?

HIPPIAS. — C'est impossible, Socrate.

1. On sait que l'Élide était renommée en Grèce pour l'élevage des chevaux.

2. Le conge (χόος ou χοῦς) était une mesure d'environ trois litres. La fabrication des beaux vases d'argile était une spécialité d'Athènes et un des éléments essentiels de son exportation. Xénophon, dans son opuscule Sur les Revenus, mentionne expressément ce commerce comme une ressource à développer encore.

- ΙΠ. Οἶει οὖν ἔτι αὐτὸν ἐπιχειρήσειν σε ἐλέγχειν ὡς οὐ b καλόν ἐστιν δ λέγεις, ἢ ἐἀν ἐπιχειρήσῃ, οὐ καταγέλαστον ἔσεσθαι:
- ΣΩ. "Οτι μέν ἐπιχειρήσει, ὁ θαυμάσιε, εθ οῖδα εὶ δ' ἐπιχειρήσας ἔσται καταγέλαστος, αὐτὸ δείξει ὁ μέντοι ἐρεῖ, ἐθέλω σοι λέγειν.
  - ΙΠ. Λέγε δή.
- ΣΩ. 'Ως γλυκύς εἶ, φήσει, ὧ Σώκρατες. Θήλεια δ' ἵππος καλή οὐ καλόν, ἢν καὶ ὁ θεὸς ἐν τῷἰχρησμῷ ἐπήνεσεν; τί φήσομεν, ὧ Ἱππία; "Αλλο τι ἢ φῶμεν καὶ τὴν ἵππον καλὸν ε εἶναι, τήν γε καλήν; Πῶς γὰρ ἄν τολμῷμεν ἔξαρνοι εἶναι τὸ καλὸν μὴ καλὸν εἶναι;
- ΙΠ. ᾿Αληθῆ λέγεις, ὧ Σώκρατες ἐπεί τοι καὶ ὀρθῶς αὐτὸ δ θεὸς εἶπεν πάγκαλαι γὰρ παρ᾽ ἡμῖν ἵπποι γίγνονται.
- **Σ**Ω. Εἶεν, φήσει δή· τί δὲ λύρα καλή; Οὐ καλόν; Φῶμεν, δ 'Ιππία;

ΙΠ. Ναί.

- $\Sigma \Omega$ . Έρεῖ τοίνυν μετὰ τοθτ' ἐκεῖνος, σχεδόν τι εδ οἶδα ἐκ τοθ τρόπου τεκμαιρόμενος  $^{\circ}\Omega$  βέλτιστε σύ, τί δὲ χύτρα καλή; Οθ καλὸν ἄρα;
- ΙΠ.  $^{\circ}\Omega$  Σώκρατες, τίς δ' ἐστὶν δ ἄνθρωπος;  $^{\circ}\Omega$ ς ἀπαί-  $^{\circ}$  δευτός τις, δς οὕτω φαθλα ὀνόματα ὀνομάζειν τολμῷ ἐν σεμνῷ πράγματι.
- ΣΩ. Τοιοθτός τις, δ 'Ιππία, οὐ κομψός, ἀλλά συρφετός, οὐδὲν ἄλλο φροντίζων ἢ τὸ ἀληθές. 'Αλλ' ὅμως ἀποκριτέον τῷ ἀνδρί, καὶ ἔγωγε προαποφαίνομαι: εἴπερ ἡ χύτρα κεκεραμευμένη εἴη ὑπὸ ἀγαθοθ κεραμέως λεία καὶ στρογγύλη καὶ καλῶς ἀπτημένη, οΐαι τῶν καλῶν χυτρῶν εἰσί τινες δίωτοι, τῶν ἐξ χοᾶς χωρουσῶν, πάγκαλαι, εἰ τοιαύτην ἐρωτφη χύτραν, καλὴν ὁμολογητέον εἶναι. Πῶς γάρ ἄν φαῖμεν καλὸν εδν μὴ καλὸν εἶναι;
  - ΙΠ. Οὐδαμώς, & Σώκρατες.
  - c ι καλόν F : καλήν TW.

Socrate. — « Ainsi, dira-t-il, une belle marmite, à ton avis, a aussi de la beauté? »

HIPPIAS. — Voici, Socrate, ce que j'en pense : sans doute un objet de ce genre, quand il est bien fait, a sa beauté, mais en somme cette beauté n'est pas comparable à celle d'une cavale, d'une jeune fille ou des autres choses vraiment belles.

289 a Socrate. — Soit. Si je t'entends bien, Hippias, je devrai répondre à sa question de la manière suivante: « Tu méconnais, mon ami, la vérité de ce mot d'Héraclite<sup>1</sup>, que le plus beau des singes est laid en comparaison de l'espèce humaine, et tu oublies que la plus belle marmite est laide en comparaison de la race des vierges, au jugement du savant Hippias. » Est-ce bien cela, Hippias ?

HIPPIAS. - Parsaitement, Socrate; c'est sort bien

répondu.

Socrate. — Écoute alors ce qu'il ne manquera pas de répliquer. « Que dis-tu, Socrate? La race des vierges, comparée à celle des dieux, n'est-elle pas dans le même cas que les marmites comparées aux vierges? La plus belle des jeunes filles ne semblera-t-elle pas laide en comparaison? Cet Héraclite, que tu invoques, ne dit-il pas de la même manière que le plus savant des hommes, comparé à un dieu, n'est qu'un singe pour la science, pour la beauté et pour tout en général? » Devrons-nous avouer que la plus belle jeune fille est laide en comparaison des déesses?

HIPPIAS. — Comment soutenir le contraire?

SOCRATE. — Si nous faisons cet aveu, il se rira de nous et me dira: « Te souviens-tu, Socrate, de ma question? » — « Tu me demandais, répondrai-je, ce qu'était le beau en soi. » — « Et à cette question, reprendra-t-il, tu réponds en m'indiquant une beauté qui, de ton propre aveu, est indifféremment laide ou belle ? » — Je serai forcé d'en convenir. A cela, mon cher, que me conseilles-tu de répliquer?

HIPPIAS. — Ge que nous venons de dire: que la race des hommes, en comparaison de celle des dieux, ne soit pas belle,

c'est ce qu'il a raison d'affirmer.

Socrate. — Il va me dire alors : « Si je t'avais demandé

<sup>1.</sup> Héraclite d'a hèse (né vers 540).

- ΣΩ. Οδκοθν και χύτρα, φήσει, καλή καλόν; "Αποκρίνου.
- ΙΠ. ᾿Αλλ᾽ οὕτως, ἃ Σώκρατες, ἔχει, οῗμαι καλὸν μὲν καὶ τοῦτο τὸ σκεῦός ἐστιν καλῶς εἰργασμένον, ἀλλὰ τὸ δλον τοῦτο οὐκ ἔστιν ἄξιον κρίνειν ὡς ὂν καλὸν πρὸς ἵππον τε καὶ παρθένον καὶ τᾶλλα πάντα τὰ καλά.
- ΣΩ. Εἶεν μανθάνω, ἃ Ἱππία, ὡς ἄρα χρὴ ἡμᾶς ἀντι- 289 a λέγειν πρὸς τὸν ταθτα ἐρωτῶντα τάδε Ἦχο ἄνθρωπε, ἀγνοεῖς ὅτι τὸ τοθ Ἡρακλείτου εῧ ἔχει, ὡς ἄρα πιθήκων ὁ κάλλιστος αἰσχρὸς ἀνθρώπων γένει συμβάλλειν, καὶ χυτρῶν ἡ καλλίστη αἰσχρὰ παρθένων γένει συμβάλλειν, ὡς φησιν Ἱππίας ὁ σοφός. Οὐχ οὕτως, ἃ Ἱππία;
  - ΙΠ. Πάνυ μὲν οὖν, ὧ Σώκρατες, ὀρθῶς ἀπεκρίνω.
- ΣΩ. "Ακουε δή μετὰ τοῦτο γὰρ εὖ οἶδ' ὅτι φήσει. Τί δέ, το Σώκρατες; τὸ τῶν παρθένων γένος θεῶν γένει ἄν τις συμβάλλη, οὐ ταὖτὸν πείσεται ὅπερ τὸ τῶν χυτρῶν τῷ τῶν το παρθένων συμβαλλόμενον; Οὐχ ἡ καλλίστη παρθένος αἰσχρὰ φανεῖται; ἢ οὐ καὶ Ἡράκλειτος ταὐτὸν τοῦτο λέγει, δυ σὺ ἐπάγει, ὅτι ἀνθρώπων ὁ σοφώτατος πρὸς θεὸν πίθηκος φανεῖται καὶ σοφία καὶ κάλλει καὶ τοῖς ἄλλοις πῶσιν; Ὁμολογήσωμεν, ὧ Ἱππία, τὴν καλλίστην παρθένον πρὸς θεῶν γένος αἰσχρὰν εἶναι;
  - ΙΠ. Τίς γάρ αν άντείποι τούτω γε, ω Σώκρατες;
- ΣΩ. \*Αν τοίνυν ταθτα δμολογήσωμεν, γελάσεταί τε καὶ є ἐρεῖ· \*Ω Σώκρατες, μέμνησαι οθν ὅ τι ἤρωτήθης; \*Εγωγε φήσω, ὅτι αὐτὸ τὸ καλὸν ὅ τί ποτέ ἐστιν. \*Επειτα, φήσει, ἐρωτηθείς τὸ καλόν, ἀποκρίνει δ τυγχάνει ὄν, ὡς αὐτὸς φής, οὐδὲν μαλλον καλὸν ἢ αἰσχρόν; \*Εοικε, φήσω· ἢ τί μοι συμβουλεύεις, ὧ φίλε, φάναι;
  - ΙΠ. Τοῦτο ἔγωγε· καὶ δὴ πρός γε θεούς ὅτι οὐ καλὸν τὸ ἀνθρώπειον γένος, ἀληθῆ ἐρεῖ.
    - ΣΩ. Εὶ δέ σε ἡρόμην, φήσει, ἐξ ἀρχῆς, τί ἐστι καλόν τε
  - 6 6 τούτο τό F: τούτο TW || 289 a 4 ἀνθρώπων Bekker: άλλω TWF || b ι τῷ WF: τὸ T || b 6 ὁμολογήσωμεν W: ὁμολογήσωμεν TF || δ rec.: om. TWF.

d tout d'abord, Socrate, quelle chose est indifféremment belle ou laide, la réponse que tu viens de me faire serait juste. Mais le beau en soi, ce qui pare toute chose et la fait apparaître comme belle en lui communiquant son propre caractère, crois-tu toujours que ce soit une jeune fille, une cavale ou une lyre?

Nouvelle
définition.

HIPPIAS. — Eh bien! Socrate, si c'est
là ce qu'il cherche, rien n'est plus facile
que de lui répondre. Il veut savoir ce
qu'est cette beauté qui pare toutes choses et les rend belles en
e s'y ajoutant. Ton homme est un sot qui ne s'y connaît nullement en fait de belles choses. Réponds-lui que cette beauté
sur laquelle il t'interroge, c'est l'or, et rien d'autre; il sera
réduit au silence et n'essaiera même pas de te réfuter. Car
nous savons tous qu'un objet, même laid naturellement, si
l'or s'y ajoute, en reçoit une parure qui l'embellit.

Socrate. — Tu ne connais pas mon homme, Hippias; tu ne sais pas comme il est chicanier et difficile à

satisfaire.

HIPPIAS. — Qu'importe son humeur, Socrate Mis en face 290 a de la vérité, il faudra qu'il l'accepte, ou bien on se moquera de lui.

Socrate. — Bien loin d'accepter ma réponse, il me plaisantera et me dira : « Pauvre aveugle, prends-tu Phidias pour un mauvais sculpteur? » Je lui dirai que je n'en fais rien.

HIPPIAS. — Tu auras raison, Socrate.

Socrate. — Sans doute. Mais quand je lui aurai déclaré que je considère Phidias comme un grand artiste, il poursuivra: «Phidias, à ton avis, ignorait-il l'espèce de beauté dont tu parles?» — « Pourquoi cela? » — « C'est qu'il n'a fait en or ni les yeux de son Athéna, ni le reste de son visage, ni ses pieds, ni ses mains, comme il l'aurait dû pour leur donner plus de beauté, mais qu'il les a faits en ivoire 1: évidemment il a péché par ignorance, faute de savoir que l'or embellit

<sup>1.</sup> Il s'agit de la célèbre statue « chryséléphantine » qui était dans le Parthénon, — et qu'il ne faut pas confondre avec la « Promachos », qui était en dehors du temple.

και αισχρόν, εἴ μοι άπερ νθν ἀπεκρίνω ἄρα, σὺ ἂν ὀρθῶς d ἀπεκέκρισο. Ἐτι δὲ καιδοκεῖ σοι αὐτὸ τὸ καλόν, ῷ και τάλλα πάντα κοσμεῖται και καλὰ φαίνεται, ἐπειδὰν προσγένηται ἐκεῖνο τὸ εῖδος, τοθτὸ εῖναι παρθένος ἢ ἵππος ἢ λύρα;

ΙΠ. ᾿Αλλὰ μέντοι, ὧ Σώκρατες, εἶ τοθτό γε ζητεῖ, πάντων βᾶστον ἀποκρίνασθαι αὐτῷ, τί ἐστι τὸ καλόν, ῷ καὶ τὰ ἄλλα πάντα κοσμεῖται καὶ προσγενομένου αὐτοθ καλὰ φαίνεται. Εὐηθέστατος οῦν ἐστὶν ὁ ἄνθρωπος καὶ οὐδὲν ἐπαίει θ περὶ καλῶν κτημάτων. Ἦχὰν γὰρ αὐτῷ ἀποκρίνη ὅτι τοθτὰ ἐστὶν ὁ ἐρωτὰ τὸ καλὸν οὐδὲν ἄλλο ἢ χρυσός, ἀπορήσει καὶ οὐκ ἐπιχειρήσει σε ἐλέγχειν. Ἦσμεν γάρ που πάντες, ὅτι ὅπου ἄν τοθτο προσγένηται, κὰν πρότερον αἰσχρὸν φαίνηται, καλὸν φανεῖται χρυσῷ γε κοσμηθέν.

ΣΩ. "Απειρος εἶ τοῦ ἀνδρός, ὧ ἱππία, ὡς σχέτλιός ἐστι καὶ οὐδὲν ῥαδίως ἀποδεχόμενος,

ΙΠ. Τί οὖν τοῦτο, ἃ Σώκρατες; Τὸ γὰρ ὀρθῶς λεγόμενον ἀνάγκη αὐτῷ ἀποδέχεσθαι, ἢ μὴ ἀποδεχομένω καταγελάστω 200 a εἶναι.

 $\Sigma\Omega$ . Καὶ μὲν δὴ ταύτην γε τὴν ἀπόκρισιν, ὧ ἄριστε, οὐ μόνον οὐκ ἀποδέξεται, ἀλλὰ πάνυ με καὶ τωθάσεται, καὶ ἐρεῖ· $^{\circ}\Omega$  τετυφωμένε σύ, Φειδίαν οἴει κακὸν εἶναι δημιουργόν; Καὶ ἐγώ, οἶμαι, ἐρῶ ὅτι οὐδ° ὁπωστιοῦν.

ΙΠ. Και δρθώς γ' έρεις, δ Σώκρατες.

ΣΩ. 'Ορθῶς μέντοι. Τοιγάρτοι ἐκεῖνος, ἐπειδὰν ἐγὰ δμολογῶ ἀγαθὸν εἶναι δημιουργὸν τὸν Φειδίαν, Εἶτα, φήσει, οἴει, τοῦτο τὸ καλὸν δ σὰ λέγεις, ἠγνόει Φειδίας; Καὶ ἐγώ β Τί μάλιστα; φήσω. "Οτι, ἐρεῖ, τῆς 'Αθηνῶς τοὺς ὀφθαλμοὺς οὰ χρυσοῦς ἐποίησεν, οὐδέ τὸ ἄλλο πρόσωπον οὐδὲ τοὺς πόδας οὐδὲ τὰς χεῖρας, εἴπερ χρυσοῦν γε δὴ ὂν κάλλιστον ἔμελλε φαίνεσθαι, ἀλλ' ἐλεφάντινον, δῆλον ὅτι τοῦτο ὑπὸ ἀμαθίας ἐξήμαρτεν ἄγνοῶν ὅτι χρυσὸς ἄρ' ἐστὶν ὁ πάντα

d t ἄρα, σὸ Schanz: ἄρα οὖε TW ắρ' οὖε W || e 5 κᾶν F: καὶ TW.

tous les objets auxquels on l'applique. A cette objection, Hippias, que répondrons-nous?

Ilippias. — La réponse est facile : Phidias, dirons-nous, a bien fait : car l'ivoire, à mon avis, est une belle chose.

Socrate. — « Mais alors, dira-t-il, pourquoi Phidias, au lieu de faire en ivoire l'intervalle des deux yeux, l'a-t-il fait en marbre, un marbre d'ailleurs presque pareil à l'ivoire ? » Le beau marbre possède-t-il donc aussi la beauté? Devons-nous en convenir, Hippias?

HIPPIAS. - Oui certes, quand il est employé à propos.

Socrate. — Sinon, il est laid? Dois-je aussi reconnaître ce point?

HIPPIAS. - Oui : hors de propos, il est laid.

Socrate. — « Ainsi, l'ivoire et l'or, me dira-t-il, ô très savant Socrate, embellissent les choses quand ils y sont appliqués à propos, et les enlaidissent dans le cas contraire, n'est-il pas vrai ? » Faut-il repousser cette distinction ou reconnaître qu'elle est juste?

HIPPIAS. — Elle est juste, et nous dirons que ce qui fait la

beauté de chaque chose, c'est la convenance.

Nouvelle définition: la convenance.

Socrate. — « Lequel est le plus convenance nable, me dira-t-il, pour notre marmite de tout à l'heure, la belle, quand on y fait bouillir de beaux légumes : une cuiller d'or ou une cuiller en bois de figuier ? »

HIPPIAS. — Par Héraclès, Socrate, quel homme! Tu ne

e veux pas me dire son nom?

Socrate. — Tu n'en saurais pas davantage si je te le disais.

Hippias. — Ce que je sais, en tout cas, c'est qu'il manque absolument d'éducation.

Socrate. — Il est insupportable, Hippias! Quoi qu'il en soit, qu'allons-nous lui dire? Des deux cuillers, laquelle est la plus convenable aux légumes et à la marmite? N'est-ce pas celle qui est en bois de figuier? Elle donne à la purée un parfum agréable, et en outre, avec elle, on ne risque pas de briser la marmite, de répandre la purée, d'éteindre le feu, et de priver les convives d'un plat appétissant; avec la cuiller d'or, on s'expose à tous ces dangers, de sorte que.

καλά ποιών, όπου αν προσγένηται. Ταθτα οθν λέγοντι τί ἀποκρινώμεθα, δ' Ιππία;

- ΙΠ. Οὐδὲν χαλεπόν ἐροῦμεν γὰρ ὅτι ὀρθῶς ἐποίησε. Καὶ ς γὰρ τὸ ἐλεφάντινον, οἶμαι, καλόν ἐστιν.
- ΣΩ. Του ουν ἔνεκα, φήσει, οὐ και τὰ μέσα τῶν ὀφθαλμῶν ἐλεφάντινα εἰργάσατο, ἀλλὰ λίθινα, ὡς οῖόν τ³ ἢν ὁμοιότητα του λίθου τῷ ἐλέφαντι ἐξευρών; Ἦ και ὁ λίθος ὁ καλὸς καλόν ἐστι; Φήσομεν, ὢ Ἱππία;
  - ΙΠ. Φήσομέν τοι, ὅταν γε πρέπων ἢ.
  - ΣΩ. "Όταν δὲ μὴ πρέπων, αἰσχρόν; "Ομολογῶ ἢ μή;
  - ΙΠ. Όμολόγει, ὅταν γε μή πρέπη.
- ΣΩ. Τι δὲ δή; δ ἐλέφας καὶ δ χρυσός, φήσει, ἃ σοφὲ αν, οὐχ ὅταν μὲν πρέπη, καλὰ ποιεῖ φαίνεσθαι, ὅταν δὲ μή, αἰσχρά; Ἔξαρνοι ἐσόμεθα ἢ δμολογήσομεν αὐτῷ ὀρθῶς λέγειν αὐτόν;
- ΙΠ. Ὁμολογήσομεν τοθτό γε, ὅτι ὁ ἄν πρέπη ἐκάστω, τοθτο καλὸν ποιεῖ ἔκαστον.
- ΣΩ. Πότερον πρέπει, φήσει, ὅταν τις τὴν χύτραν ῆν ἄρτι ἐλέγομεν, τὴν καλήν, ἔψη ἔτνους καλοῦ μεστήν, χρυσῆ τορύνη αὐτῆ ἢ συκίνη;
- ΙΠ. Ἡράκλεις, οΐον λέγεις ἄνθρωπον, δ Σώκρατες. Οὐ βούλει μοι εἰπεῖν τίς ἐστιν ;
  - ΣΩ. Οὐ γὰρ ἄν γνοίης, εἴ σοι εἴποιμι τοὔνομα.
- ΙΠ. 'Αλλά καὶ νθν ἔγωγε γιγνώσκω, ὅτι ἀμαθής τίς ἐστιν.
- ΣΩ. Μέρμερος πάνυ ἐστιν, δ Ἱππία ἀλλ ὅμως τί φήσομεν; Ποτέραν πρέπειν τοῖν τορύναιν τῷ ἔτνει καὶ τῇ χύτρα; ἢ δήλον ὅτι τὴν συκίνην; Εὐωδέστερον γάρ που τὸ ἔτνος ποιεῖ, καὶ ἄμα, δ ἑταῖρε, οὐκ ἃν συντρίψασα ἡμῖν τὴν χύτραν ἐκχέαι τὸ ἔτνος καὶ τὸ πθρ ἀποσβέσειεν καὶ τοὺς μέλλοντας ἐστιᾶσθαι ἄνευ ὅψου πάνυ γενναίου ποιἡ-

291 a selon moi, c'est la cuiller de bois qui convient le mieux : astu quelque objection?

Hippias. — Elle convient certainement mieux. Mais, moi, je ne serais pas d'humeur à m'entretenir avec un homme qui

pose des questions pareilles.

Socrate. — Tu as bien raison, mon ami: ces mots grossiers ne sont pas faits pour les oreilles d'un homme comme toi, si bien vêtu, si bien chaussé, admiré pour sa science dans toute la Grèce. Quant à moi, le contact de cet homme m'est indifférent. C'est pourquoi je te prie de m'instruire par avance et de me répondre, dans mon propre intérêt. — « Si la cuiller de bois, me dira-t-il, convient mieux que la cuiller d'or, n'est-elle pas nécessairement aussi la plus belle, puisque ce qui convient est reconnu par toi-même, Socrate, comme plus beau que ce qui ne convient pas ? » Comment faire, Hippias, pour nier que la cuiller de bois ne soit plus belle que la cuiller d'or?

HIPPIAS. — Veux-tu que je te dise, Socrate, quelle définition du beau tu dois lui donner pour te débarrasser de son

bavardage?

Socrate. — Oui certes; mais seulement après que tu m'auras fait savoir ce que je dois répondre sur la plus convenable et la plus belle de nos deux cuillers.

HIPPIAS. — Eh bien, si cela te plaît, réponds-lui que c'est

la cuiller de bois.

Socrate. — Maintenant, fais-moi donc connaître ce que tu avais à me dire. Car, après notre dernière réponse, si je lui dis que le beau, c'est l'or, nous ne voyons plus, semblet-il, en quoi l'or est plus beau que le bois de figuier. Mais qu'est-ce maintenant que le beau, à ton avis?

HIPPIAS. — Je vais te le dire. Tu cherches, si je ne me trompe, une beauté qui jamais, en aucune façon, pour per-

sonne au monde, ne puisse paraître laide 1.

Socrate. — Précisément ; cette fois tu saisis à merveille ma pensée.

1. Il y a ici, en grec, dans la triple négation d'Hippias, des allitérations qui sont une parodie de son style et que le français ne peut rendre que d'une manière approximative. Ces allitérations avaient été mises à la mode par Gorgias.

σειεν' ή δὲ χρυση ἐκείνη πάντ' ἄν ταθτα ποιήσειεν, ὥστ' ἐμοὶ δοκεῖ τὴν συκίνην ήμας μαλλον φάναι πρέπειν ἢ τὴν 291 a χρυσην, εἰ μή τι σὺ ἄλλο λέγεις.

ΙΠ. Πρέπει μὲν γάρ, ὧ Σώκρατες, μαλλον· οὐ μενταν ἔγωγε τῷ ἀνθρώπφ τοιαθτα ἐρωτῶντι διαλεγοίμην.

ΣΩ. 'Ορθῶς γε, ὧ φίλε' σοι μὲν γὰρ οὐκ ἄν πρέποι τοιούτων ὀνομάτων ἀναπίμπλασθαι, καλῶς μὲν οὑτωσὶ ἀμπεχομένω, καλῶς δὲ ὑποδεδεμένω, εὐδοκιμοθντι δὲ ἐπὶ σοφία ἐν πὰσι τοῖς Ἑλλησιν' ἀλλ' ἐμοὶ οὐδὲν πράγμα φύρεσθαι πρὸς τὸν ἄνθρωπον. Ἐμὲ οῧν προδίδασκε καὶ ἐμὴν b χάριν ἀποκρίνου. Εὶ γὰρ δἡ πρέπει γε μαλλον ἡ συκίνη τῆς χρυσῆς, φήσει ὁ ἄνθρωπος, ἄλλο τι καὶ καλλίων ἄν εἴη, ἐπειδήπερ τὸ πρέπον, ὧ Σώκρατες, κάλλιον ὡμολόγησας εἶναι τοῦ μὴ πρέποντος; Ἦλλο τι ὁμολογῶμεν, ὧ Ἱππία, τὴν συκίνην καλλίω τῆς χρυσῆς εῗναι;

ΙΠ. Βούλει σοι εἴπω, δ Σώκρατες, δ εἰπὰν εἶναι τὸ καλὸν ἀπαλλάξεις σαυτὸν τῶν πολλῶν λόγων;

ΣΩ. Πάνυ μὲν οὖν' μὴ μέντοι πρότερόν γε, πρὶν ἄν μοι ο εἴπης, ποτέραν ἀποκρίνωμαι οὖν ἄρτι ἔλεγον τοῦν τορύναιν πρέπουσάν τε καὶ καλλίω εἶναι.

ΙΠ. ᾿Αλλ᾽, εἰ βούλει, αὐτῷ ἀπόκριναι, ὅτι ἡ ἐκ τῆς συκῆς εἰργασμένη.

ΣΩ. Λέγε δὴ νυνὶ δ ἄρτι ἔμελλες λέγειν. Ταύτη μὲν γὰρ τἢ ἀποκρίσει, ἄν φῶ τὸ καλὸν χρυσὸν εἶναι, οὐδὲν ὡς ἔοικέ μοι ἀναφανήσεται κάλλιον ὂν χρυσὸς ἢ ξύλον σύκινον τὸ δὲ νῦν τὶ αῗ λέγεις τὸ καλὸν εἶναι;

ΙΠ. Ἐγώ σοι ἐρῶ. Ζητεῖν γάρ μοι δοκεῖς τοιοθτόν τι τὸ d καλὸν ἀποκρίνασθαι, δ μηδέποτε αἰσχρὸν μηδαμοθ μηδενὶ φανεῖται.

ΣΩ. Πάνυ μέν οθν, δ΄ Ίππία· καὶ καλώς γε νθν ύπολαμδάνεις.

e 11 657' è40' rece : 65 y 300 TW || 291 b 8 520509 rec. : abtôn W abtôn TF || 6  $\gamma$  an Hermann :  $\gamma$  an TW .

HIPPIAS. — Écoute-moi donc, et sache que, si l'on te fait encore quelque objection, c'est que je ne connais rien à rien. Socrate. — Parle vite, au nom des dieux!

Quatrième définition.

d'être riche, bien portant, honoré de toute la Grèce, de parvenir à la vieillesse après avoir fait à ses parents morts de belles funérailles, et de recevoir enfin de ses propres enfants de beaux et magnifiques honneurs funèbres.

Socrate. — Oh! oh! Hippias; voilà certes un langage admirable, sublime, vraiment digne de toi! Je t'admire, par Héra, d'avoir mis tant de bienveillance à me venir en aide dans la mesure de tes forces. Mais notre homme n'est pas touché: il se moquera de nous, et copieusement, sache-le bien.

HIPPIAS. — Méchante moquerie, Socrate. S'il n'a rien à répondre et qu'il se moque, c'est de lui-même qu'il rira, et 292 a il sera moqué par les auditeurs.

Socrate. — Tu as peut-être raison; mais peut-être aussi la réponse est-elle de nature à m'attirer de sa part, je le crains, autre chose que des moqueries.

HIPPIAS. - Que veux-tu dire?

Socrate. — Je veux dire que, s'il tient par hasard un bâton, et si je ne fuis pas assez vite pour me mettre hors

d'atteinte, il essaiera certainement de me frapper.

HIPPIAS. — Comment? Cet homme est-il donc ton maître? Et peut-il agir ainsi sans être traîné devant les tribunaux, et condamné? N'y a-t-il pas de justice à Athènes? Les b citoyens peuvent-ils se frapper les uns les autres contrairement à tout droit?

Socrate. — Rien de pareil n'est à craindre,

HIPPIAS. — Il sera donc puni pour t'avoir frappé injustement.

Socrate. — Non, Hippias, ce ne serait pas injustement; c'est à bon droit qu'il me frapperait, je crois, si je lui faisais cette réponse.

HIPPIAS. — Je commence à le croire aussi, Socrate, quand je t'entends parler de la sorte.

- ΙΠ. \*Ακουε δή· πρός γάρ τοθτο, ἴσθι, ἐάν τις ἔχῃ ὅ τι ἀντείτη, φάναι ἐμὲ μηδ' ότιοθν ἐπαΐειν.
  - ΣΩ. Λέγε δή ὡς τάχιστα πρὸς θεῶν.
- ΙΠ. Λέγω τοίνυν ἀεὶ καὶ παντὶ καὶ πανταχοῦ κάλλιστον εἶναι ἀνδρί, πλουτοῦντι, ὑγιαίνοντι, τιμωμένω ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων, ἀφικομένω εἰς γῆρας, τοὺς αὑτοῦ γονέας τελευτήσαντας καλῶς περιστείλαντι, ὑπὸ τῶν αὑτοῦ ἐκγόνων καλῶς θκαὶ μεγαλοπρεπῶς ταφῆναι.
- ΣΩ. Ἰοὺ ἰού, δι Ἱππία, ἢ θαυμασίως τε καὶ μεγαλείως καὶ ἀξίως σαυτοῦ εἴρηκας καὶ νὴ τὴν Ἡραν ἄγαμαί σου, ὅτι μοι δοκεῖς εὐνοϊκῶς, καθ᾽ ὅσον οῖός τ᾽ εῖ, βοηθεῖν ἀλλὰ γὰρ τοῦ ἀνδρὸς οὐ τυγχάνομεν, ἀλλ᾽ ἡμῶν δὴ νῦν καὶ πλεῖστον καταγελάσεται, εῗ ἴσθι.
- ΙΠ. Πονηρόν γ', δ Σώκρατες, γέλωτα δταν γὰρ πρὸς ταθτα ἔχη μὲν μηδὲν ὅ τι λέγη, γελῷ δέ, αὐτοθ καταγελάσεται καὶ ὑπὸ τῶν παρόντων αὐτὸς ἔσται καταγέλαστος. 292 a
- ΣΩ. Ἰσως οὕτως ἔχει ἴσως μέντοι ἐπί γε ταύτη τῆ ἀποκρίσει, ὡς ἐγὼ μαντεύομαι, κινδυνεύσει οὐ μόνον μου καταγελάν.

1Π. 'Αλλά τί μήν;

- ΣΩ. Ότι, ἂν τύχη βακτηρίαν ἔχων, ἂν μὴ ἐκφύγω φεύγων αὐτόν, εῧ μάλα μου ἐφικέσθαι πειράσεται.
- Π. Πως λέγεις; Δεσπότης τίς σου δ ἄνθρωπός ἐστιν,
   καὶ τοθτο ποιήσας οὐκ ἀπαχθήσεται καὶ δίκας ὀφλήσει;
   "Η οὐκ ἔνδικος ὑμῖν ἡ πόλις ἐστιν, ἀλλ' ἐᾳ ἀδίκως τύπτειν b
   ἀλλήλους τοὺς πολίτας;
  - ΣΩ. Οὸδο δπωστιοθν ἐξ.
  - ΙΠ. Οὐκοθν δώσει δίκην ἀδίκως γέ σε τύπτων.
- ΣΩ. Ο τοι δοκεί, δ 'Ιππία, ο κ, εὶ ταθτά γε ἀποκριναίμην, άλλὰ δικαίως, ἔμοιγε δοκεί.
- ΙΠ. Και έμοι τοίνυν δοκεί, δ Σώκρατες, έπειδήπερ γε αὐτὸς ταθτα οἴει.
- d 7 ἐπαίειν F : ἐπαινείν TW || 292 a 9 ἀπαχθήσετο: Naber : ἀγθέσεται TW.

Socrate. — Me permets-tu de t'expliquer pourquoi j'estime que cette réponse mériterait des coups de bâton? Veux-tu me frapper aussi sans jugement? Ou consens-tu à m'entendre?

HIPPIAS. — Il serait criminel à moi de te refuser la parole. Ou'as-tu à dire?

Socrate. — Je vaism'expliquer, en prenant le même détour que tout à l'heure, c'est-à-dire en revêtant son personnage, afin de ne pas t'adresser en mon nom les paroles désagréables et malsonnantes qu'il ne manquera pas de m'adresser à moimême. « Socrate, me dirait-il, crois-tu que tu aurais volé ton châtiment si tu recevais une bonne correction pour avoir chanté si faux ce long dithyrambe 1 et répondu à côté de la question? — Comment cela, répondrais-ie. — Tu me demandes comment ! As tu donc oublié ce que je te demandais? Je t'interrogeais sur le beau en soi, sur cette d beauté qui, s'ajoutant à un objet quelconque, fait qu'il est beau, qu'il s'agisse de pierre ou de bois, d'un homme ou d'un dieu, d'une action ou d'une science. Et quand je te parle de la beauté en soi, j'ai beau crier, je n'arrive pas plus à me faire entendre que si je parlais à un marbre, à une pierre meulière, sans oreilles ni cervelle! » Ne t'irrite pas, Hippias, si alors, dans mon effroi, je lui réponds : « Mais c'est Hippias qui m'a donné cette définition de la beauté! Je lui avais poure tant posé la question dans les mêmes termes que toi, sur ce qui est beau pour tous et en tout temps. » Qu'en dis-tu ? Tu ne m'en voudras pas de lui répondre ainsi?

Hippias. — Le beau, tel que je l'ai défini, est et sera beau

pour tous, sans contradiction possible.

Socrate. — « Le sera-t-il toujours? » reprendra mon homme; car le beau doit être toujours beau.

HIPPIAS. — Assurément.

Socrate. - Il l'a donc aussi toujours été ?

HIPPIAS. — Toujours.

Socrate. — « Ést-ce que le beau, me dira-t-il, d'après l'étranger d'Élis, a consisté pour Achille à être enseveli après ses ancêtres? En a-t-il été de même pour son aïeul Æaque,

<sup>1.</sup> Le mot « dithyrambe » tourne en ridicule l'emphase de la réponse.

ΣΩ. Οὐκοθν εἴπω σοι καὶ ἢ αὐτὸς οἴομαι δικαίως ἄν τύπτεσθαι ταθτα ἀποκρινόμενος; \*Η καὶ σύ με ἄκριτον τυπτήσεις; \*Η δέξει λόγον;

ΙΠ. Δεινόν γάρ ἂν εἴη, ὧ Σώκρατες, εἰ μὴ δεχοίμην· c ἀλλά πῶς λέγεις;

ΣΩ. Ἐγώ σοι ἐρῶ, τὸν αὐτὸν τρόπον, ὅνπερ νυνδή, μιμούμενος έκεινον, ίνα μή πρός σε λέγω δήματα, οία έκεινος είς έμε έρει, γαλεπά τε και άλλόκοτα. Εΰ γάρ ἴσθι, εἰπέ μοι, φήσει, δ Σώκρατες, οἴει αν ἀδίκως πληγάς λαβείν, δστις διθύραμβον τοσουτονί ἄσας ούτως ἀμούσως πολύ ἀπήσας ἀπὸ τοθ ἐρωτήματος; - Πῶς δή; φήσω ἐγώ. -"Όπως ; φήσει οὐγ οἶός τ' εἶ μεμνῆσθαι ὅτι τὸ καλὸν αὐτὸ ήρώτων, ῷ παντὶ ῷ ἄν προσγένηται ὑπάρχει ἐκείνω καλῷ ἀ είναι, και λίθω και ξύλω και άνθρωπω και θεώ και πάση πράξει και παντί μαθήματι; Αὐτὸ γάρ ἔγωγε, ἄνθρωπε, κάλλος έρωτω δ τι έστίν, και ούδέν σοι μαλλον γεγωνείν δύναμαι ή εἴ μοι παρεκάθησο λίθος, και οὖτος μυλίας, μήτε ώτα μήτ' έγκέφαλον έχων. — Εί οῦν φοδηθείς εἴποιμι έγω έπι τούτοις τάδε, άρα οὐκ ἂν ἄχθοιο, δ Ἱππία; — ᾿Αλλά μέντοι τόδε το καλον είναι 'Ιππίας ἔφη' καίτοι ἐγώ αὐτον θ ήρωτων ούτως, ώσπερ σύ ἐμέ, δ πασι καλόν καὶ ἀεί ἐστιν. Πῶς οὖν φής ; Οὐκ ἀχθέσει, ἂν εἴπω ταθτα ;

ΙΠ. Εθ γ' οθν οθδα, δι Σωκρατες, δτι πάσι καλόν τοθτ' έστίν, δι έγω εθπον, και δόξει.

ΣΩ. \*Η και ἔσται; φήσει ἀεί γάρ που καλὸν τό γε καλόν.

ΙΠ. Πάνυ γε.

ΣΩ. Οὐκοθν καὶ ἢν ; φήσει.

IΠ. Καὶ ἢν.

ΣΩ. \*Η και τῷ 'Αχιλλεῖ, φήσει, δ ξένος δ 'Ηλεῖος ἔφη καλὸν εἶναι ὑστέρφ τῶν προγόνων ταφῆναι, και τῷ πάππφ

d ε δ παντί Stallbaum : δ παντί ΤWF || d α πάση (sie) F : ἀπάση TW || e 6 καλόν τό γε καλόν W : τό γε καλόν Τ το γε καλόν καλόν F.

b

pour tous les autres héros de naissance divine, et pour les 293 a dieux eux-mêmes?

HIPPIAS. — Qu'est-ce que tu me racontes qu'Hadès t'emporte! Ton homme pose des questions souverainement malséantes.

Socrate. — Que veux-tu? Serait-il moins malséant de répondre « oui » à la question posée 1?

HIPPIAS. — Peut-être.

Socrate. — « Et peut-être aussi, me dira-t-il, est-ce ton propre cas lorsque tu affirmes que, pour tous et toujours, il est beau d'être enseveli par ses descendants et d'ensevelir ses aïeux ». Ou bien faut-il faire une exception pour Héraclès et pour les autres que nous venons de nommer ?

HIPPIAS. — Mais je n'ai jamais parlé des dieux! Socrate. — Ni des héros, à ce qu'il semble?

HIPPIAS. — Ni des héros qui ont des dieux pour pères.

Socrate. — Mais de tous les autres ?

HIPPIAS. — Parfaitement.

Socrate. — Ainsi donc, selon toi, c'est une chose coupable, impie et honteuse pour un Tantale, un Dardanos, un Zéthos, mais belle pour un Pélops et pour tous ceux qui sont d'origine semblable?

HIPPIAS. — C'est mon avis.

Socrate. — « D'où résulte, me dira-t-il, que, contrairement à ton opinion précédente, le fait d'être enseveli par sa postérité après avoir enseveli ses parents est quelquefois et pour quelques-uns une chose déshonorante : que par conséquent, semble-t-il, ce fait peut encore moins passer pour être, en toutes circonstances et toujours, une belle chose, si bien qu'il présente comme nos exemples antérieurs, la jeune fille et la marmite, mais avec un peu plus de ridicule, le défaut d'être tantôt beau et tantôt laid. Tu vois bien, Socrate, dira-t-il, que pour l'instant, tu es toujours hors d'état de répondre à ma question : qu'est-ce que le beau ? » Voilà, mon cher, un aperçu des choses désagréables qu'il me dira, non sans raison, si je lui réponds comme tu me le conseilles.

C'est ainsi qu'il me parle d'ordinaire; d'autres fois, il

<sup>1.</sup> Le mot grec traduit par malséant (δύσφημον) implique l'idée d'une sorte d'impiété.

αὐτοῦ Αἰακῷ, καὶ τοῖς ἄλλοις ὅσοι ἐκ θεῶν γεγόνασιν, καὶ αὐτοῖς τοῖς θεοῖς; 293 a

ΙΠ. Τι τοθτο ; Βάλλ' ἐς μακαρίαν. Τοθ ἀνθρώπου οὐδ' εὔφημα, ὧ Σώκρατες, ταθτά γε τὰ ἐρωτήματα.

ΣΩ. Τί δέ; Τὸ ἐρομένου ἐτέρου φάναι ταθτα οὕτως ἔχειν οὐ πάνυ δύσφημον;

IΠ. "Ισως.

ΣΩ. Ίσως τοίνυν σὺ εἶ οὖτος, φήσει, δς παντὶ φής καὶ ἀεὶ καλὸν εῗναι ὑπὸ μὲν τῶν ἐκγόνων ταφηναι, τοὺς δὲ γονέας θάψαι: ἢ οὖχ εῖς τῶν ἀπάντων καὶ Ἡρακλης ἢν καὶ οῦς νυνδὴ ἐλέγομεν πάντες;

ΙΠ. 'Αλλ' οὐ τοῖς θεοῖς ἔγωγε ἔλεγον.

ΣΩ. Οὐδὲ τοῖς ῆρωσιν, ὡς ἔοικας.

ΙΠ. Οὐχ ὅσοι γε θεῶν παίδες ἦσαν.

ΣΩ. "Αλλ" δσοι μή;

ΙΠ. Πάνυ γε.

ΣΩ. Οὐκοθν κατά τὸν σὸν αῗ λόγον, ὡς φαίνεται, τῶν ἡρώων τῷ μὲν Ταντάλφ καὶ τῷ Δαρδάνφ καὶ τῷ Ζήθφ δεινόν τε καὶ ἀνόσιον καὶ αἰσχρόν ἐστι, Πέλοπι δὲ καὶ τοῖς ἄλλοις τοῖς οὕτω γεγονόσι καλόν.

ΙΠ. "Εμοιγε δοκεί.

ΣΩ. Σοὶ τοίνυν δοκεῖ, φήσει, δ ἄρτι οὐκ ἔφησθα, τὸ θάψαντι τοὺς προγόνους ταφήναι ὑπὸ τῶν ἐκγόνων ἐνίστε καὶ ἐνίοις αἰσχρὸν εἶναι· ἔτι δὲ μᾶλλον, ὡς ἔοικεν, ἀδύνατον ο πᾶσι τοῦτο γενέσθαι καὶ εἶναι καλόν, ὡστε τοῦτό γε ώσπερ καὶ τὰ ἔμπροσθεν ἐκεῖνα, ἥ τε παρθένος καὶ ἡ χύτρα, ταὖτὸν πέπονθε, καὶ ἔτι γελοιοτέρως τοῖς μέν ἐστι καλόν, τοῖς δ' οὐ καλόν. Καὶ οὐδέπω καὶ τήμερον, φήσει, οῖός τ' εῖ, ὧ Σώκρατες, περὶ τοῦ καλοῦ ὅ τι ἐστὶν τὸ ἐρωτώμενον ἀποκρίνασθαι. Ταῦτά μοι καὶ τοιαῦτα ὀνειδιεῖ δικαίως, ἐὰν αὐτῷ οὕτως ἀποκρίνωμαι.

Τά μέν οδν πολλά, δ Ίππία, σχεδόν τί μοι οδτω διαλέ-

293 a 4 isousvos Ficin : isostopivos TW.

d semble prendre en pitié ma maladresse et mon ignorance; alors, il me suggère lui-même une réponse à ses questions et me propose une définition du beau ou de tout autre objet sur lequel il m'interroge dans notre entretien.

HIPPIAS. — Qu'entends-tu par là, Socrate?

Socrate. — Je m'explique. « Étrange raisonneur que tu es, Socrate, me dit-il, cesse de répondre ainsi à mes questions; car tes réponses sont par trop naïves et faciles à réfuter. Reprenons une des définitions du beau que nous avons critiquées lorsque et u me les proposais. L'or, avons-nous dit, est beau là où il convient, et laid là où il ne convient pas; et de même pour tout ce à quoi il s'ajoute. Examinons cette idée de la convenance; voyons en quoi elle consiste et si c'est la convenance, par hasard, qui est l'essence du beau. » Chaque fois qu'il me parle de la sorte, j'acquiesce aussitôt, faute de savoir que répondre. Estimes-tu, Hippias, que le beau soit ce qui convient?

HIPPIAS. — C'est entièrement mon opinion, Socrate.

Socrate. — Il faut examiner la chose, de peur de nous tromper.

HIPPIAS. — Examinons-la.

Socrate. — Voici la question : dirons-nous que la 294 a convenance est ce qui, joint à un objet, le fait paraître beau, ou ce qui le fait être tel, ou ne dirons-nous ni l'un ni l'autre?

HIPPIAS. — Nous répondrons 1....

Socrate. — De quelle façon?

HIPPIAS. — Elle est ce qui fait qu'un objet paraît beau. Par exemple, si un homme, d'ailleurs ridicule, met un vêtement ou des chaussures qui lui aillent bien, cette convenance le fera paraître à son avantage.

Socrate. — Si la convenance prête à l'objet une beauté plus apparente que réelle, elle est donc une tromperie sur la beauté; elle ne saurait être par conséquent ce que nous cherchons, Hippias; car nous cherchons ce par quoi les b choses belles sont belles comme les choses grandes le sont par une certaine supériorité qui les rend telles, si elles la

<sup>1.</sup> La suspension de la phrase n'est pas indiquée par les manuscrits. Il y a quelque doute sur la manière de lire cette ligne et les deux suivantes.

γεται ένίστε δ' ὅσπερ ἐλεήσας μου τὴν ἀπειρίαν καὶ d ἀπαιδευσίαν αὐτός μοι προβάλλει ἐρωτῶν, εὶ τοιόνδε μοι δοκεὶ εἶναι τὸ καλόν, ἢ καὶ περὶ ἄλλου ὅτου ἄν τύχῃ πυνθανόμενος καὶ περὶ οῦ ἄν λόγος ἢ.

ΙΠ. Πῶς τοθτο λέγεις, ὧ Σώκρατες;

ΣΩ. Ἐγώ σοι φράσω. "Ω δαιμόνιε, φησί, Σώκρατες, τὰ μὲν τοιαθτα ἀποκρινόμενος καὶ οὕτω παθσαι· λίαν γὰρ εὐήθη τε καὶ εὐεξέλεγκτά ἐστιν· ἀλλὰ τὸ τοιόνδε σκόπει εἴ σοι δοκεῖ καλὸν εἶναι, οῦ καὶ νυνδἡ ἐπελαβόμεθα ἐν τῆ θ ἀποκρίσει, ἡνίκ' ἔφαμεν τὸν χρυσόν, οῖς μὲν πρέπει, καλὸν εἶναι, οῖς δὲ μἡ, οῦ, καὶ τᾶλλα πάντα, οῖς ἄν τοθτο προσῆ. Αὐτὸ δἡ τοθτο τὸ πρέπον καὶ τὴν φύσιν αὐτοθ τοθ πρέποντος σκόπει, εἰ τοθτο τυγχάνει ὂν τὸ καλόν· ἐγὼ μὲν οῦν εἴωθα συμφάναι τὰ τοιαθτα ἑκάστοτε· οὐ γὰρ ἔχω ὅ τι λέγω· σοὶ δ' οῦν δοκεῖ τὸ πρέπον καλὸν εἶναι;

ΙΠ. Πάντως δήπου, ἃ Σώκρατες.

ΣΩ. Σκοπώμεθα, μή πη ἄρ' ἐξαπατώμεθα.

ΙΠ. "Αλλά χρή σκοπείν.

ΣΩ. Όρα τοίνυν τὸ πρέπον ἄρα τοῦτο λέγομεν, δ παραγενόμενον ποιεῖ ἔκαστα φαίνεσθαι καλὰ τούτων, οῖς 294 a ἄν παρῆ, ἢ δ εἶναι ποιεῖ, ἢ οὐδέτερα τούτων;

ΙΠ. "Εμοιγε δοκεί -

ΣΩ. Πότερα;

IΠ. "Ο ποιεῖ φαίνεσθαι καλά. ἄσπερ γε ἐπειδὰν ἱμάτιά τις λάβη ἢ ὑποδήματα άρμόττοντα, κὰν ἢ γελοῖος, καλλίων φαίνεται.

ΣΩ. Οὐκοθν εἴπερ καλλίω ποιεῖ φαίνεσθαι ἢ ἔστι τὸ πρέπον, ἀπάτη τις ἄν εἴη περὶ τὸ καλὸν τὸ πρέπον, καὶ οὐκ ἄν εἴη τοθτο, δ ἡμεῖς ζητοθμεν, δ Ἱππία; ἡμεῖς γάρ που ἐκεῖνο ζητοθμεν, ῷ πάντα τὰ καλὰ πράγματα καλά b ἐστιν ικοπερ ῷ πάντα τὰ μεγάλα ἐστὶ μεγάλα, τῷ ὑπερ-

294 a 3 Εμοντ δοκε (sensu suspenso) Schanz: Έμοντ δοκε [πότερα] δ ποκε... κ. τ. λ. Burnet (qui verba hacc omnia Hippiae tribuit) || b ι ζητούμεν recc. : ἔζητούμεν TWF.

possèdent: même s'il n'y paraît pas, elles sont grandes nécessairement. De même nous voulons une beauté capable de rendre belles toutes les choses qui la possèdent, qu'elles paraissent belles ou non, et nous cherchons quelle est cette beauté. Or ce ne peut être la convenance, puisque celle-ci, tu le reconnais, fait paraître les objets plus beaux qu'ils ne sont et dissimule leur caractère vrai. Ce qui donne aux choses une beauté réelle, apparente ou non, je le répète, voilà ce que nous avons à définir: voilà ce qu'il faut que nous trouvions si nous voulons trouver ce qu'est le beau.

HIPPIAS. — Mais la convenance, Socrate, produit par sa présence à la fois l'apparence et la réalité de la beauté.

Socrate. — Tu crois donc que les objets réellement beaux paraissent nécessairement tels et possèdent ce qui produit l'apparence du beau?

HIPPIAS. — Il n'en peut être autrement.

Socrate. — Faut-il donc assirmer, Hippias, que tout ce qui est réellement beau, en fait d'institutions ou de pratiques, est considéré comme beau par l'opinion universelle dans tous les temps; ou devrons-nous avouer, tout au d contraire, qu'il n'est pas de matière plus ignorée ni qui provoque plus de discussions et de querelles, soit dans la vie-privée, soit dans la vie-publique des États?

Hippias. — C'est la seconde hypothèse qui est vraie, Socrate,

celle de l'ignorance.

Socrate. — Cela ne serait pas, si l'apparence s'ajoutait à la réalité; or elle s'y ajouterait si la convenance était le beau en soi, et qu'en outre elle pût conférer aux objets à la fois la réalité et l'apparence de la beauté. Si donc elle est ce qui donne aux choses la réalité de la beauté, elle est bien le beau que nous cherchons, mais elle n'est pas ce qui leur en donne l'apparence; si au contraire elle est ce qui en donne l'appa-e rence, elle n'est pas le beau que nous cherchons. Celui-ci, en effet, crée de la réalité: quant à créer à la fois la réalité et l'apparence soit du beau soit de toute autre chose, il n'est pas de cause unique qui puisse à la fois produire ces deux effets. Il faut donc choisir: est-ce la réalité ou seulement l'apparence du beau que produit la convenance?

HIPPIAS. — Je pencherais plutôt vers l'apparence, Socrate. Socrate. — Hélas! Voilà encore notre science du beau qui

έχοντι τούτφ γάρ πάντα μεγάλα ἐστί, καὶ ἄν μἡ φαίνηται, ὑπερέχη δέ, ἀνάγκη αὐτοῖς μεγάλοις εἶναι οὕτω δή, φαμέν, καὶ τὸ καλόν, ῷ καλὰ πάντα ἐστίν, ἄν τ' οῦν φαίνηται ἄν τε μή, τί ᾶν εἴη; τὸ μὲν γὰρ πρέπον οὐκ ᾶν εἴη καλλίω γὰρ ποιεῖ φαίνεσθαι ἢ ἔστιν, ὡς ὁ σὸς λόγος, οῖα δ' ἔστιν οὐκ ἐῷ φαίνεσθαι τὸ δὲ ποιοῦν εἶναι καλά, ὅπερ νυνδὴ εἶπον, ἐάν τε φαίνηται ἐάν τε μή, πειρατέον λέγειν τί c ἐστιν τοῦτο γὰρ ζητοῦμεν, εἴπερ τὸ καλὸν ζητοῦμεν.

- ΙΠ. ᾿Αλλὰ τὸ πρέπον, ῷ Σώκρατες, καὶ εΐναι καὶ φαίνεσθαι ποιεῖ καλὰ παρόν.
- ΣΩ. 'Αδύνατον ἄρα τῷ ὄντι καλὰ ὄντα μὴ φαίνεσθαι καλὰ εἶναι, παρόντος γε τοῦ ποιοῦντος φαίνεσθαι ;

IΠ. "Αδύνατον.

- ΣΩ. Όμολογήσωμεν οὖν τοθτο, ὧ Ἱππία, πάντα τὰ τῷ ὅντι καλὰ και νόμιμα και ἐπιτηδεύματα και δοξάζεσθαι καλὰ εἶναι και φαίνεσθαι ἀεὶ πάσιν, ἢ πῶν τοὐναντίον ἀ ἀγνοεῖσθαι καὶ πάντων μάλιστα ἔριν και μάχην περὶ αὐτῶν εἶναι καὶ ἰδία ἐκάστοις καὶ δημοσία ταῖς πόλεσιν;
  - ΙΠ. Ουτω μαλλον, & Σωκρατες άγνοεισθαι.
- ΣΩ. Οὐκ ἄν, εἴ γέ που τὸ φαίνεσθαι αὐτοῖς προσῆν προσῆν δ' ἄν, εἴπερ τὸ πρέπον καλὸν ἢν καὶ μὴ μόνον καλὰ ἐποίει εἶναι, ἀλλὰ καὶ φαίνεσθαι ἄστε τὸ πρέπον, εἰ μὲν τὸ καλὰ ποιοῦν ἐστὶν εἶναι, τὸ καλὸν ἄν εἴη, δ ἡμεῖς ζητοῦμεν, οἱ μέντοι τό γε ποιοῦν φαίνεσθαι εἰ δ' αῧ τὸ φαίνεσθαι ποιοῦν ἐστιν τὸ πρέπον, οἰκ ἄν εἴη τὸ καλόν, δ ἡμεῖς ὁ ζητοῦμεν εἶναι γὰρ ἐκεῖνό γε ποιεῖ, φαίνεσθαι δὲ καὶ εῖναι ποιεῖν οἱ μόνον καλὰ οἰκ ἄν ποτε δύναιτο τὸ αὐτό, ἀλλ' οἰδὲ ἄλλο ὁτιοῦν. Ἑλώμεθα δή, πότερα δοκεῖ τὸ πρέπον εἶναι τὸ φαίνεσθαι καλὰ ποιοῦν, ἢ τὸ εἶναι.
  - ΙΠ. Τὸ φαίνεσθαι, ἔμοιγε δοκεῖ, ὁ Σώκρατες.
  - ΣΩ. Βαβαί, οξχεται ἄρ' ήμας διαπεφευγός, & Ίππία, τὸ

<sup>6 8</sup> δμολογήσωμεν rec. : δμολογήσομεν TW || d 8 το καλόν Bekker : τό μεν καλόν TWF || e 2 και είναι ποιείν Heindorf : και ποιείν είναι TWF.

nous échappe et nous abandonne, Hippias, puisque la convevenance nous est apparue comme différente du beau!

Hippias. — Rien de plus vrai, Socrate, et j'avoue que j'en

suis fort surpris.

Socrate. — Quoi qu'il en soit, mon cher, ne lâchons pas 295 a encore notre proie: j'ai quelque idée que nous finirons par découvrir la vraie nature de la beauté.

HIPPIAS. — Assurément, Socrate : il n'est même pas bien difficile d'en venir à bout. Donne-moi seulement quelques instants de réflexion solitaire, et je t'apporte une solution

plus exacte que toute exactitude imaginable.

Socrate. — De grâce, évitons les grands espoirs, Hippias. Tu vois tous les ennuis que ce malheureux problème nous a déjà causés; prends garde qu'il ne nous témoigne sa mauvaise humeur en fuvant de plus belle. Mais je me trompe: ce sera h un jeu pour toi de le résoudre, si tu t'isoles. Seulement, au nom des dieux, cherche plutôt la solution en ma présence, et même, si tu le veux bien, associe-moi encore à ta recherche. Si nous trouvons la solution, tout sera pour le mieux; sinon, je me résignerai, je pense, à mon sort, et toi, tu n'auras qu'à me quitter pour trouver aussitôt le mot de l'énigme. D'ailleurs, à résoudre ce problème ensemble, il y a encore cet avantage que je ne te fatiguerai pas par mes demandes sur la solution que tu aurai trouvée seul. Vois donc ce que tu penses de la définition suivante : je dis donc - mais écoute-moi très c attentivement pour m'empêcher de battre la campagne, je dis qu'à notre avis le beau, c'est l'utile. Voici ce qui me conduit à cette hypothèse : les yeux que nous appelons beaux ne sont pas les yeux ainsi faits qu'ils n'y voient goutte, mais ceux qui ont la faculté d'y voir clair et qui nous servent à cela. N'est-il pas vrai!

HIPPIAS. - Oui.

Nouvelles définitions : l'utile, puis l'avantageux. SOCRATE. — De même, s'il s'agit de l'ensemble du corps, nous l'appelons beau s'il est apte soit à la course, soit à la lutte; pour les animaux, nous appe-

d lons beaux un cheval, un coq, une caille, et de même tous les ustensiles, tous les instruments de locomotion sur terre et sur mer, bateaux marchands et vaisseaux de guerre, tous καλὸν γυῶναι ὅ τί ποτ' ἐστίν, ἐπειδή γε τὸ πρέπον ἄλλο τι ἐφάνη ὂν ἢ καλόν.

- ΙΠ. Ναὶ μὰ Δία, δ Σώκρατες, καὶ μάλα ἔμοιγε ἀτόπως.
- ΣΩ. 'Αλλά μέντοι, δ έταιρε, μήπω γε άνωμεν αὐτό ετι 295 a γάρ τινα έλπίδα έχω έκφανήσεσθαι τι ποτ έστιν το καλόν.
- ΙΠ. Πάντως δήπου, & Σώκρατες οὐδὲ γὰρ χαλεπόν ἐστιν εύρεῖν. Ἐγὰ μὲν οῦν εῦ οῖδο ὅτι, εὶ ὀλίγον χρόνον εἰς ἐρημίαν ἔλθὰν σκεψαίμην πρὸς ἐμαυτόν, ἀκριβέστερον ἄν αὐτό σοι εἴποιμι τῆς ἁπάσης ἀκριβείας.
- ΣΩ. "Α μή μέγα, δ 'Ιππία, λέγε. 'Οράς δσα πράγματα ήμιν ἤδη παρέσχηκε' μὴ καὶ ὀργισθὲν ήμιν ἔτι μάλλον ἀποδρά. Καίτοι οὐδὲν λέγω σύ μὲν γάρ, οἰμαι, ῥαδίως αὐτὸ ὁ εὑρήσεις, ἐπειδὰν μόνος γένη. 'Αλλὰ πρὸς θεῶν ἐμοῦ ἐναντίον αὐτὸ ἔξευρε, εὶ δὲ βούλει, ὥσπερ νῦν ἐμοὶ συζήτει καὶ ἐὰν μὲν εὕρωμεν, κάλλιστα ἔξει εὶ δὲ μή, στέρξω, οἶμαι, ἐγὼ τῆ ἐμῆ τύχη, σὸ δ' ἀπελθών ῥαδίως εῦρήσεις. Καὶ ἐὰν νῦν εὕρωμεν, ἀμέλει οὐκ ὀχληρὸς ἔσομαί σοι πυνθανόμενος ὅ τι ἢν ἐκείνο, δ κατά σαυτὸν ἐξηθρες νῦν δὲ θέασαι αῦ τόδ' εἴ σοι δοκεῖ εἶναι τὸ καλόν λέγω δὴ αὐτὸ εἶναι ἀλλὰ γὰρ σ ἐπισκόπει μοι πάνυ προσέχων τὸν νοῦν, μὴ παραληρήσω τοῦτο γὰρ δὴ ἔστω ἡμῖν καλόν, δ ᾶν χρήσιμον ἢ. Εἶπον δὲ ἐκ τῶνδε ἐννοούμενος καλοί, φαμέν, οἱ ὀφθαλμοί εἰσιν, οὐχ οῖ ἄν δοκῶσι τοιοῦτοι εἶναι οῖοι μὴ δυνατοί ὁρῶν, ἀλλ' οῖ ἄν δοκῶσι τοιοῦτοι εῖναι οῖοι μὴ δυνατοί δρῶν, ἀλλ' οῖ ἀν δοκωσι τε καὶ χρήσιμοι πρὸς τὸ ἰδεῖν ἢ γάρ;

IΠ. Ναί.

ΣΩ. Ο ἀκοθν καὶ τὸ ὅλον σῶμα οὕτω λέγομεν καλὸν εἶναι,
τὸ μὲν πρὸς δρόμον, τὸ δὲ πρὸς πάλην, καὶ αθ τὰ ζῷα
πάντα, ἵππον [καλὸν] καὶ ἀλεκτρυόνα καὶ ὅρτυγα, καὶ τὰ ἀ
σκεύη πάντα καὶ τὰ ὀχήματα τά τε πεζὰ καὶ τὰ ἐν τῃ
θαλάττη πλοῖά τε καὶ τριήρεις, καὶ τὰ γε ὅργανα πάντα τά
τε ὅπὸ τῇ μουσικῇ καὶ τὰ ὁπὸ ταῖς ἄλλαις τέχναις, εἶ δὲ

295 a 5 av F: om TW || b 7 av 162' Hermann: avto TW || d 1 zalov soci. Schanz || d 3 nlota te zalov soci. Burges.

ceux qui se rattachent à la musique et aux autres arts, même les mœurs et les lois, et toujours d'après le même principe : nous examinons chacun de ces objets dans sa nature, dans sa fabrication, dans son état présent, et celui qui est utile, nous l'appelons beau en tant qu'il est utile, en tant qu'il sert à certaines fins et dans certaines circonstances, e tandis que nous appelons laid celuide ces objets qui n'est bon à rien sous aucun de ces rapports 1. Ne partages-tu pas cette opinion, Hippias?

HIPPIAS. — Je la partage.

Socrate. — Nous avons donc le droit d'affirmer que l'utile est le beau par excellence?

HIPPIAS. — Nous en avons le droit, Socrate.

Socrate. — Et que ce qui a la puissance de saire une chose est utile en cela, tandis que ce qui en est incapable est inutile?

HIPPIAS. - Parfaitement.

Socrate. — La puissance est donc une belle chose et l'impuissance est laide, n'est-il pas vrai?

HIPPIAS. — Absolument. Une preuve entre autres en 296 a est fournie par la politique : exercer la puissance politique dans son pays est ce qu'il y a de plus beau, tandis qu'il est souverainement honteux de ne rien pouvoir dans l'État.

Socrate. — C'est fort bien dit. Mais alors, Hippias, par tous les dieux, c'est la science qui est la chose la plus belle et l'ignorance qui est la plus honteuse?

HIPPIAS. — Que veux-tu dire, Socrate ?

Socrate. — Un instant, patience, mon très cher... Je me demande avec effroi ce que signifie, cette fois encore, notre affirmation.

h Hippias. — Qu'est-ce qui t'effraie encore, Socrate? Ton raisonnement cette fois marche à souhait.

Socrate. — Je le voudrais. Mais vois donc ceci avec moi : est-il possible de faire jamais ce qu'on ignore et ce dont on est absolument incapable?

HIPPIAS. — Évidemment non, si l'on en est incapable. Socrate. — Ceux qui se trompent, ceux qui dans leurs

I. Il faut noter que le grec dit couramment καλός (πρός τι) là où nous disons bon(pour quelque chose); καλός, ἀγαθός s'emploient presque indifféremment l'un pour l'autre en ce sens.

βούλει, τὰ ἐπιτηδεύματα καὶ τοὺς νόμους, σχεδόν τι πάντα ταθτα καλὰ προσαγορεύομεν τῷ αὐτῷ τρόπῷ ἀποβλέποντες πρὸς ἔκαστον αὐτῶν, ἢ πέφυκεν, ἢ εἴργασται, ἢ κεῖται, τὸ μὲν χρήσιμον, καλόν φαμεν εΐναι, τὸ δὲ ταύτῃ πάντῃ ἄχρηστον ε αἰσχρόν ἄρ² οὐ καὶ σοὶ δοκεῖ οὕτως, ὧ Ἱππία;

ΙΠ. "Εμοιγε.

ΣΩ. <sup>3</sup>Ορθῶς ἄρα νθν λέγομεν, ὅτι τυγχάνει παντὸς ὅν μθλλον καλὸν τὸ χρήσιμον;

ΙΠ. 'Ορθώς μέντοι, ὧ Σώκρατες.

ΣΩ. Οὐκοθν τὸ δυνατὸν ἕκαστον ἀπεργάζεσθαι, εἰς ὅπερ δυνατόν, εἰς τοθτο καὶ χρήσιμον, τὸ δὲ ἀδύνατον ἄχρηστον;

ΙΠ. Πάνυ γε.

ΣΩ. Δύναμις μέν ἄρα καλόν, ἀδυναμία δὲ αἰσχρόν;

ΙΠ. Σφόδρα γε· τά τε οῦν ἄλλα, ἃ Σώκρατες, μαρτυρεῖ ήμιν ὅτι τοῦτο οὕτως ἔχει, ἀτὰρ οῦν καὶ τὰ πολιτικά· ἐν 296 a γὰρ τοῖς πολιτικοῖς τε καὶ τῇ ἑαυτοῦ πόλει τὸ μὲν δυνατὸν είναι πάντων κάλλιστον, τὸ δὲ ἀδύνατον πάντων αἴσχιστον.

 $\Sigma\Omega$ . Εθ λέγεις· &ρ' οθν πρὸς θεων, & 'Ιππία, διὰ ταθτα καὶ ή σοφία πάντων κάλλιστον, ή δὲ ἀμαθία πάντων αἴσχιστον;

ΙΠ. 'Αλλά τί οξει, & Σώκρατες;

 $\Sigma\Omega$ . Έχε δὴ ἠρέμα, δ φίλε έταιρε· ως φοβοθμαι τί ποτ' αδ λέγομεν.

ΙΠ. Τί δ' αθ φοβεῖ, ὧ Σώκρατες, ἐπεὶ νθν γέ σοι δ λόγος β παγκάλως προβέθηκε;

ΣΩ. Βουλοίμην ἄν, ἄλλά μοι τόδε συνεπίσκεψαι ἀρ' ἄν τίς τι ποιήσειεν δ μήτ' ἐπίσταιτο μήτε τὸ παράπαν δύναιτο;

ΙΠ. Οὐδαμως πως γάρ αν δ γε μή δύναιτο;

ΣΩ. Οι οδν έξαμαρτάνοντες και κακά έργαζόμενοι τε και

d 8 ή χρήσιμον Heindorf : zai ή χρήσ. TWF [ 296 a 4 ω W: om. TF.

actes ou dans leurs œuvres, n'arrivent qu'à mal faire contrairement à leur volonté, ne l'auraient pas fait sans doute s'ils n'avaient pu faire ce qu'ils ont fait?

HIPPIAS. — Évidemment.

SOCRATE. — Cependant c'est la puissance qui rend capables ceux qui sont capables : car ce n'est sûrement pas l'impuissance.

HIPPIAS. - Non.

Socrate. — On a donc toujours la puissance de faire ce qu'on fait.

HIPPIAS. - Oui.

Socrate. — Mais tous les hommes, dès leur enfance, font beaucoup plus souvent le mal que le bien, et manquent leur but malgré eux.

HIPPIAS. — C'est la vérité.

Socrate. — Qu'est-ce à dire? Cette puissance et ces choses utiles, si elles servent à faire le mal, les appelleronsnous belles, ou d'un nom tout contraire?

d Hippias. - Tout contraire, Socrate.

Socrate. — Par conséquent, Hippias, le puissant et l'utile ne peuvent être à nos yeux le beau en soi.

HIPPIAS. — Il faut, Socrate, que la puissance soit bonne et utile au bien.

Socrate. — Adieu donc notre idée du beau identique à la puissance et à l'utilité considérées absolument. Ce que nous avions dans l'esprit et ce que nous voulions dire, c'était donc que le puissant et l'utile, en tant qu'ils sont efficaces pour le bien, sont le beau?

HIPPIAS. — Je le crois.

Socrate. — Cela revient donc à l'avantageux<sup>1</sup>, n'est-il pas vrai?

HIPPIAS. — Assurément.

Socrate. — Ainsi les beaux corps, les belles institutions, la science et toutes les autres choses que nous avons énumérées sont belles parce qu'elles sont avantageuses?

HIPPIAS. - Évidemment.

Socrate. — Par conséquent, le beau, selon nous, c'est l'avantageux.

1. Platon distingue entre χρησιμον, ce qui sert à une fin (bonne ou mauvaise) et ὦφέλιμον, ce qui procure un avantage. Cette dis-

ποιοθντες ἄκοντες, ἄλλο τι οθτοι, εὶ μὴ ἐδύναντο ταθτα ποιείν, οὐκ ἄν ποτε ἐποίουν;

ΙΠ. Δήλον δή.

ΣΩ. 'Αλλά μέντοι δυνάμει γε δύνανται οί δυνάμενοι' οδ c γάρ που άδυναμία γε.

ΙΠ. Οὐ δῆτα.

 $\Sigma \Omega$ . Δύνανται δέ γε πάντες ποιείν οί ποιοθντες δί ποιοθοιν;

ΙΠ. Ναί.

ΣΩ. Κακά δέ γε πολύ πλείω ποιοθσιν ἢ ἀγαθά πάντες ἄνθρωποι, ἀρξάμενοι ἐκ παίδων, καὶ ἐξαμαρτάνουσιν ἄκοντες.

ΙΠ. "Εστι ταθτα.

ΣΩ. Τί οδν; Ταύτην τὴν δύναμιν καὶ ταθτα τὰ χρήσιμα, ἄ ἄν ἢ ἔπὶ τὸ κακόν τι ἐργάζεσθαι χρήσιμα, ἄρα φήσομεν ταθτα εΐναι καλά, ἢ πολλοθ δεῖ;

ΙΠ. Πολλοθ, ἔμοιγε δοκεῖ, ὧ Σώκρατες.

d

ΣΩ. Οὐκ ἄρα, δ εΙππία, τὸ δυνατόν τε καὶ τὸ χρήσιμον ἡμιν, ὡςἔοικεν, ἐ στὶ τὸ καλόν.

IΠ. Ἐάν γε, ὧ Σώκρατες, ἀγαθὰ δύνηται καὶ ἐπὶ τοιαθτα χρήσιμον ἢ.

ΣΩ. Έκεῖνο μὲν τοίνυν οἴχεται, τὸ δυνατόν τε και χρήσιμον ἀπλῶς εῖναι καλόν ἀλλ' ἄρα τοθτ' ἢν ἐκεῖνο, ἃ 'Ιππία, δ ἐβούλετο ἡμῶν ἡ ψυχὴ εἰπεῖν, ὅτι τὸ χρήσιμόν τε καὶ τὸ δυνατὸν ἐπὶ τὸ ἀγαβόν τι ποιῆσαι, τοθτ' ἐστὶ τὸ καλόν;

ΙΠ. "Εμοιγε δοκεί.

е

ΣΩ. 'Αλλά μην τοθτό γε ἀφέλιμόν ἐστιν. "Η οδ ;

ΙΠ. Πάνυ γε.

ΣΩ. Οξτω δή και τὰ καλά σώματα και τὰ καλά νόμιμα και ή σοφία και & νυνδή ἐλέγομεν πάντα καλά ἐστιν ὅτι ἀφέλιμα.

ΙΠ. Δήλον δτι.

ΣΩ. Τὸ ἀφέλιμον ἄρα ἔοικεν ήμιν είναι τὸ καλόν, δ Ίππία.

HIPPIAS. - Sans aucun doute.

Socrate. — Mais l'avantageux, c'est ce qui produit du bien?

HIPPIAS. - Oui.

Socrate. — Et ce qui produit un effet, c'est une cause : qu'en dis-tu?

HIPPIAS. — Assurément.

297 a Socrate. — De sorte que le beau serait la cause du bien.

HIPPIAS. — Oui.

Socrate. — Mais la cause, Hippias, ne peut être identique à son effet : car la cause ne peut être cause de la cause. Réfléchis : n'avons-nous pas reconnu que la cause est ce qui produit un effet?

HIPPIAS. - Oui.

Socrate. — Or l'effet est un produit, non un producteur?

Hippias. — C'est exact.

Socrate. — Et le produit est distinct du producteur?

HIPPIAS. — Oui.

Socrate. — Donc la cause ne peut produire la cause; elle b produit l'effet qui vient d'elle.

HIPPIAS. — Très juste.

Socrate. — Si donc le beau est la cause du bien, le bien est produit par le beau. Et c'est pour cela, semble-t-il, que nous recherchons la sagesse et toutes les belles choses; c'est que l'œuvre qu'elles produisent et qu'elles enfantent, je veux dire le bien, mérite elle-même d'être recherchée; de sorte qu'en définitive le beau serait quelque chose comme le père du bien 4.

HIPPIAS. — A merveille! Ton langage est parfait, Socrate. Socrate. — Voici qui n'est pas moins parfait : c'est que le père n'est pas le fils et que le fils n'est pas le père.

Hippias. — On ne peut plus juste.

Socrate. — Et que la cause n'est pas l'effet, ni l'effet la cause.

tinction est souvent négligée dans l'usage courant de la langue. En français, la distinction entre efficace et avantageux est assez nette, mais utile se prend souvent dans les deux sens.

1. Cette discussion très subtile est, à vrai dire, surtout verbale, dans la pensée même de Socrate, puisqu'elle va aboutir à une conséquence qui sera rejetée. En fait, l'usage courant de la langue appelle

- ΙΠ. Πάντως δήπου, δ Σώκρατες.
- ΣΩ. 'Αλλά μὴν τό γε ἀφέλιμον τὸ ποιοῦν ἀγαθόν ἐστιν.
- ΙΠ. "Εστιγάρ.
- $\Sigma \Omega$ . Το ποιοθν δέ γ' ἐστὶν οὐκ ἄλλο τι ἢ το αἴτιον ἢ γάρ;
  - ΙΠ. Οὕτως.
  - ΣΩ. Του άγαθου ἄρα αἴτιόν ἐστιν τὸ καλόν.

297 a

- ΙΠ. "Εστι γάρ.
- $\Sigma \Omega$ . Άλλὰ μὴν τό γε αἴτιον, δ Ἱππία, καὶ οῦ αν αἴτιον ἢ τὸ αἴτιον, ἄλλο ἐστίν· οὐ γάρ που τό γε αἴτιον αἰτίου αἴτιον αν εἴη· δοε δὲ σκόπει· οὐ τὸ αἴτιον ποιοῦν ἐφάνη;
  - ΙΠ. Πάνυ γε.
- ΣΩ. Οὐκοθν ὑπὸ τοθ ποιοθντος ποιεῖται οὐκ ἄλλο τι ἢ
  τὸ γιγνόμενον, ἄλλο τὸ ποιοθν;
  - ΙΠ. "Εστι ταθτα.
  - ΣΩ. Οὐκοθν ἄλλο τι τὸ γιγνόμενον, ἄλλο δὲ τὸ ποιοθν;
  - ΙΠ. Ναί.
- ΣΩ. Οὐκ ἄρα τό γ' αἴτιον αἴτιον αἰτίου ἐστίν, ἀλλὰ τοθ γιγνομένου ὑφ' ἐαυτοθ.
  - ΙΠ. Πάνυ γε.
- ΣΩ. Εὶ ἄρα τὸ καλόν ἐστιν αἴτιον ἀγαθοῦ, γίγνοιτ' ἄν ὑπὸ τοῦ καλοῦ τὸ ἀγαθόν καὶ διὰ ταῦτα, ὡς ἔοικεν, σπου-δάζομεν καὶ τὴν φρόνησιν καὶ τἆλλα πάντα τὰ καλά, ὅτι τὸ ἔργον αὐτῶν καὶ τὸ ἔκγονον σπουδαστόν ἐστιν, τὸ ἀγαθόν, καὶ κινδυνεύει ἐξ ὧν εῦρίσκομεν ἐν πατρός τινος ἰδέα εἶναι τὸ καλὸν τοῦ ἀγαθοῦ.
  - ΙΠ. Πάνυ μὲν οὖν καλῶς γὰρ λέγεις, ὧ Σώκρατες.
- ΣΩ. Οὐκοθν καὶ τόδε καλῶς λέγω ὅτι οὔτε ὁ πατὴρ ὑός ἐστιν, οὔτε ὁ ὑὸς πατήρ ;
  - ΙΠ. Καλώς μέντοι.

- C

b

ΣΩ. Οὐδέ γε τὸ αἴτιον γιγνόμενόν ἐστιν, οὐδὲ τὸ γιγνόμενον αθ αἴτιον.

297 b 7 iv F: om. TW.

HIPPIAS. - Incontestable.

Socrate. — Donc, mon très cher, le beau non plus n'est pas le bon, et le bon n'est pas le beau. N'est-ce pas la conclusion forcée de nos raisonnements?

HIPPIAS. — Je n'en vois pas d'autre, par Zeus.

Socrate. — En sommes-nous satisfaits et dirons-nous que le beau ne soit pas bon et que le bon ne soit pas beau?

HIPPIAS. — Non, par Zeus, cela ne me satisfait pas du tout.

Socrate. — A la bonne heure, Hippias; pour moi, c'est d la conclusion la moins satisfaisante où nous soyons encore arrivés.

HIPPIAS. — C'est assez mon avis.

Socrate. — Il semble bien que cette admirable théorie qui mettait le beau dans l'utile, dans l'avantageux, dans la puissance de produire le bien, était en réalité très fausse, et plus ridicule encore, s'il est possible, que les précédentes, celles de la belle jeune fille et des autres objets identifiés par nous avec la beauté.

HIPPIAS. - Je le crois.

Socrate. — Pour moi, je ne sais plus de quel côté me tourner; je suis en détresse. N'as-tu pas quelque idée à proposer?

HIPPIAS. — Aucune pour le moment. Mais, je le répète, laisse-moi réfléchir et je suis sûr de trouver.

Nouvelle définition : l'utile joint à l'agréable.

Socrate. — Je t'avoue que je suis trop curieux de savoir pour me résigner à t'attendre. D'ailleurs, je crois apercevoir un remède. Voici : je suppose que

nous appelions beau ce qui nous donne du plaisir, non pas toute sorte de plaisirs, mais ceux qui nous viennent de l'ouïe 298 a et de la vue, que penserais-tu de notre moyen de défense? Il est incontestable, Hippias, que de beaux hommes, de belles couleurs, de beaux ouvrages de peinture ou de sculpture, charment nos regards; et que de beaux sons, la musique sous toutes ses formes, de beaux discours, de belles fables,

> souvent le même objet beau ou bon en donnant à ces deux mots presque la même valeur. La nuance, toute subjective, est très légère. Et Socrate, au fond, est du même avis que l'usage.

d

ΙΠ, "Αληθή λέγεις.

ΣΩ. Μά Δία, ὧ ἄριστε, οὐδὲ ἄρα τὸ καλὸν ἀγαθόν ἐστιν, οὐδὲ τὸ ἀγαθὸν καλόν. ἢ δοκεῖ σοι οδόν τε εξναι ἐκ τῶν προειρημένων ;

ΙΠ. Οὐ μὰ τὸν Δία, οἔ μοι φαίνεται.

ΣΩ. Αρέσκει οθν ήμεν και εθέλοιμεν αν λέγειν ώς τὸ καλόν οὐκ ἀγαθὸν οὐδὲ τὸ ἀγαθὸν καλόν;

ΙΠ. Οὐ μὰ τὸν Δία, οὐ πάνυ μοι ἀρέσκει.

ΣΩ. Ναι μὰ τὸν Δία, ὧ Ἱππία' ἐμοὶ δέ γε πάντων ήκιστα ἀρέσκει ῶν εἰρήκαμεν λόγων.

ΙΠ. "Εοικε γάρ οδτως.

ΣΩ. Κινδυνεύει ἄρα ήμιν, οὐχ ὥσπερ ἄρτι ἐφαίνετο, κάλλιστος είναι των λόγων, τὸ ἀφέλιμον καὶ τὸ χρήσιμόν τε και τὸ δυνατὸν ἀγαθόν τι ποιείν καλὸν είναι, οὐχ οὕτως ἔγειν, ἀλλ', εὶ οδόν τέ ἐστιν, ἐκείνων εδναι γελοιότερος τῶν πρώτων, έν οῖς τήν τε παρθένον ἀόμεθ' εἶναι τὸ καλὸν καὶ εν έκαστον των έμπροσθεν λεχθέντων.

IΠ. "ΕΟΙΚΕΥ.

ΣΩ. Καὶ ἐγὰ μέν γε οὐκ ἔτι ἔχω, ὧ Ἱππία, ὅποι τράπωμαι, άλλ' ἀπορώ σύ δὲ ἔχεις τι λέγειν;

ΙΠ. Οὐκ ἔν γε τῷ παρόντι, ἀλλ', ἄσπερ ἄρτι ἔλεγον, θ σκεψάμενος εθ οίδ' δτι εδρήσω.

ΣΩ. 'Αλλ' έγώ μοι δοκώ ύπο έπιθυμίας του είδέναι ούχ οίός τε σὲ είναι περιμένειν μέλλοντα και γάρ οὖν δή τι και οξμαι άρτι ηὐπορηκέναι. "Όρα γάρ' εὶ δ ἂν χαίρειν ήμας ποιή, μή τι πάσας τὰς ἡδονάς, ἀλλ' δ ἂν διὰ τῆς ἀκοῆς καὶ της δψεως, τοθτο φαίμεν είναι καλόν, πως τι ἄρ' ἄν ἀγωνιζοίμεθα; Οι τέ γέ που καλοί ἄνθρωποι, δ 'Ιππία, καὶ τὰ 298 a ποικίλματα πάντα και τά ζωγραφήματα και τά πλάσματα τέρπει ήμας δρωντας, & αν καλά ή και οί φθόγγοι οί καλοί και ή μουσική ξύμπασα και οι λόγοι και αι μυθολογίαι ταύ-

C 6 καλόν· η rec. : η καλόν· η Τ ή καλόν W || d 6 γελοιότερος F : γελοιότερον ΤΨ.

nous font un plaisir semblable; de sorte que si nous répondions à notre opiniâtre adversaire : « Mon brave, le beau, c'est le plaisir procuré par l'ouïe et par la vue, » peut-être aurions-nous raison de son opiniâtreté. Qu'en penses-tu?

HIPPIAS. - Ta définition du beau, Socrate, me paraît,

b quant à moi, fort bonne.

Socrate. — Voyons encore: s'il s'agit de mœurs ou de lois que nous trouvons belles, pouvons-nous dire que leur beauté résulte d'un plaisir qui nous soit donné par l'ouïe ou par la vue? N'y a t-il pas là quelque chose de différent?

HIPPIAS. — Peut-être, Socrate, cette dissérence échappera-

t-elle à notre homme.

Socrate. — En tout cas, par le chien 1, Hippias, elle n'échappera pas à l'homme devant lequel je rougirais plus que devant tout autre de déraisonner et de parler pour ne rien dire!

HIPPIAS. - Quel homme?

Socrate. — Socrate, fils de Sophronisque, qui ne me perc mettra pas plus de produire à la légère une affirmation non vérifiée que de croire savoir ce que j'ignore.

HIPPIAS. — A vrai dire, moi aussi, puisque tu donnes ton

opinion, je crois que le cas des lois est différent.

Socrate. — Doucement, Hippias: je crains que nous ne retombions dans la même difficulté que tout à l'heure, au moment où nous nous croyons tirés d'embarras.

HIPPIAS. — Ou'entends-tu par là, Socrate?

Caractère qui m'apparaît, quelle qu'en soit la ques plaisirs de l'ouïe et de la vue.

d'une autre sorte que les sensations qui nous viennent de l'ouïe et de la vue. Mais en soutenant la thèse qui place le beau dans les sensations de cette espèce, laissons de côté ce qui regarde les lois. Quelqu'un, mon homme ou un autre,

<sup>1.</sup> On sait que ce juron était familier à Socrate. L'emploi qui en est fait ici souligne la vivacité du sentiment de Socrate à l'idée que le juge intérieur dont il va parler est un arbitre auquel il n'échappera pas.

b

τὸν τοῦτο ἐργάζονται, ὥστ' εὶ ἀποκριναίμεθα τῷ θρασεῖ ἐκείνῷ ἀνθρώπῷ ὅτι « $^2\Omega$  γενναῖε, τὸ καλόν ἐστι τὸ δι' ἀκοῆς τε καὶ ὅψεως ἡδύ », οὖκ ἄν, οἴει, αὐτὸν τοῦ θράσους ἐπίσχοιμεν;

- IΠ. Ἐμοὶ γοῦν δοκεῖ νῦν, Τ Σώκρατες, εễ λέγεσθαι τὸ καλὸν δ ἔστιν.
- $\Sigma \Omega$ . Τί δ'; \*Αρα τὰ ἐπιτηδεύματα τὰ καλὰ καὶ τοὺς νόμους, ὧ 'Ιππία, δι' ἀκοῆς ἢ δι' ἔψεως φήσομεν ἡδέα ὄντα καλὰ εἶναι, ἢ ἄλλο τι εἶδος ἔχειν;
- ΙΠ. Ταθτα δ' ἴσως, ὧ Σώκρατες, κὰν παραλάθοι τὸν ἄνθρωπον.
- ΣΩ. Μὰ τὸν κύνα, δ΄ Ιππία, οὐχ ὅν γ᾽ ἄν ἐγὰ μάλιστα αἰσχυνοίμην ληρῶν καὶ προσποιούμενος τὶ λέγειν μηδὲν λέγων.
  - ΙΠ. Τίνα τοθτον;
- ΣΩ. Σωκράτη τὸν Σωφρονίσκου, δς ἐμοὶ οὐδὲν ἂν μαλλον ταθτα ἐπιτρέποι ἀνερεύνητα ὅντα ῥαδίως λέγειν ἢ ὡς c εἰδότα ἃ μὴ οἶδα.
- ΙΠ. ᾿Αλλὰ μὴν ἔμοιγε καὶ αὐτῷ, ἐπειδὴ σὰ εἶπες, δοκεῖ τι ἄλλο εἶναι τοῦτο τὸ περὶ τοὺς νόμους.
- ΣΩ. Έχ' ήσυχη, δ' Ιππία' κινδυνεύομεν γάρ τοι, ἐν τη αὐτη ἐμπεπτωκότες ἀπορία περί τοῦ καλοῦ, ἐν ἢπερ νυνδή, οἴεσθαι ἐν ἄλλη τινὶ εὐπορία εἶναι.
  - ΙΠ. Πῶς τοθτο λέγεις, ὧ Σώκρατες;
- ΣΩ. Έγω σοι φράσω ὅ γ' ἐμοὶ καταφαίνεται, εὶ ἄρα τὶ λέγω. Ταθτα μὲν γὰρ τὰ περὶ τοὺς νόμους τε καὶ τὰ ἀ ἐπιτηδεύματα τάχ' ἄν φανείη οὐκ ἐκτὸς ὄντα τῆς αἰσθήσεως, ἢ διὰ τῆς ἀκοῆς τε καὶ ὄψεως ἡμῖν οθσα τυγχάνει ἀλλ' ὑπομείνωμεν τοθτον τὸν λόγον, τὸ διὰ τούτων ἡδὺ καλὸν εἶναι, μηδὲν τὸ τῶν νόμων εἰς μέσον παράγοντες. ᾿Αλλ' εὶ ἡμᾶς ἔροιτο εἴτε οθτος δν λέγω, εἴτε ἄλλος ὁστισ-
- 298 a 7 δήτως W: δι' δήτως TF || b 10-c 2 locum totum (τίνα τοῦτον et responsionem Socratis) susp. Schleiermacher || c 6 νυνδή recc.: δή νῦν TWF.

nous dira peut-être: « Pourquoi définissez-vous le beau comme étant uniquement cette partie de l'agréable que vous dites, et pourquoi refusez-vous de le reconnaître dans les e autres sensations, celles qui se rapportent à la nourriture et à la boisson, à l'amour et autres plaisirs analogues? Ne sont-elles pas agréables? N'y a-t-il de plaisir, selon vous, que dans l'ouïe et dans la vue? » Que répondre, Hippias?

HIPPIAS. - Nous répondrons sans hésiter, Socrate, que

non moins réels que les autres, refusez-vous le nom de

toutes ces sensations comportent de grands plaisirs.

Socrate. — « Pourquoi donc, nous dira-t-il, à ces plaisirs

beaux et pourquoi les dépouillez-vous de cette qualité? » -« C'est parce que, répondrons-nous, si nous disions que manger est non pas agréable, mais beau, tout le monde se moquerait de nous; de même si nous appelions une bonne odeur belle au lieu de bonne. Quant à l'amour, tout le monde aussi nous soutiendra qu'il est fort agréable, mais qu'il est fort laid, et que, pour cette raison, ceux qui s'y livrent doivent se cacher pour le faire. » — A ce discours, notre homme répondra : « Je vois que si vous n'osez pas trouver belles ces'sensations, c'est que l'opinion commune b s'y oppose. Mais je ne vous demandais pas l'avis du public sur le beau : je vous demandais ce qu'il est. » - Nous lui répondrons sans doute, suivant notre hypothèse de tout à l'heure 1, que le beau est cette partie de l'agréable qui a pour origine l'ouïe et la vue. Approuves-tu ce langage. Hippias, ou veux-tu y changer quelque chose?

HIPPIAS. — Il faut, Socrate, répondre à son objection en

maintenant notre formule sans y rien changer.

Socrate. -- « Fort bien, dira-t-il. Si donc le beau est le c plaisir qui vient de l'ouïe et de la vue, le plaisir qui ne rentre pas dans cette catégorie ne peut évidemment être beau? » En conviendrons-nous?

HIPPIAS. - Oui.

Socrate. — « Le plaisir de la vue, me dira-t-il, est-il causé à la fois par la vue et par l'ouïe, et le plaisir de l'ouïe à la fois par l'ouïe et par la vue? » — Nullement, dirons-nous; le

οθν — Τί δή, δ΄ Ίππία τε καὶ Σώκρατες, ἄφωρίσατε τοθ ήδέος τὸ ταύτη ήδύ, ἢ λέγετε καλὸν εἶναι, τὸ δὲ κατὰ τὰς ἄλλας αἰσθήσεις σίτων τε καὶ ποτῶν καὶ τῶν περὶ τἄφρο- e δίσια καὶ τᾶλλα πάντα τὰ τοιαθτα οθ φατε καλὰ εἶναι; "Η οὐδὲ ήδέα, οὐδὲ ήδονὰς τὸ παράπαν ἐν τοῖς τοιούτοις φατὲ εἶναι, οὐδ' ἐν ἄλλω ἢ τῷ ἰδεῖν τε καὶ ἀκοθσαι; — Τἱ φήσομεν, δ΄ Ἱππία;

ΙΠ. Πάντως δήπου φήσομεν, ἃ Σώκρατες, καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις μεγάλας πάνυ ήδονὰς εἶναι.

ΣΩ. — Τί οῦν, φήσει, ἡδονὰς οὔσας οὐδὲν ἣττον ἢ καὶ ἐκείνας ἀφαιρεῖσθε τοῦτο τοὔνομα καὶ ἀποστερεῖτε τοῦ καλὰς εῖναι; — "Οτι, φήσομεν, καταγελφη ἄν ἡμῶν οὐδεὶς 299 α ὅστις οῷ, εἰ φαῖμεν μὴ ἡδὺ εῖναι φαγεῖν, ἀλλὰ καλόν, καὶ ὅζειν ἡδὺ μὴ ἡδὺ, ἀλλὰ καλόν· τὰ δέ που περὶ τὰ ἀφροδίσια πάντες ἄν ἡμῖν μάχοιντο ὡς ἥδιστον ὄν, δεῖν δὲ αὐτό, ἐάν τις καὶ πράττη, οὕτω πράττειν, ὥστε μηδένα ὁρῶν, ὡς αἴσχιστον δν ὁρᾶσθαι. — Ταῦτα ἡμῶν λεγόντων, ὧ Ἱππία, — Μανθάνω, ἄν ἴσως φαίη, καὶ ἐγώ, ὅτι πάλαι αἰσχύνεσθε ταύτας τὰς ἡδονὰς φάναι καλὰς εἶναι, ὅτι οὐ δοκεῖ τοῖς ἀνθρώποις· ἀλλ² ἐγὼ οὐ τοῦτο ἠρώτων, δ δοκεῖ τοῖς πολλοῖς ἱ καλὸν εἶναι, ἀλλ² ὅ τι ἔστιν, — ἐροῦμεν δή, οῖμαι, ὅπερ ὑπεθέμεθα, ὅτι τοῦθ᾽ ἡμεῖς γέ φαμεν τὸ μέρος τοῦ ἡδέος, τὸ ἐπὶ τῆ ὄψει τε καὶ ἀκοῆ γιγνόμενον, καλὸν εἶναι. ᾿Αλλὰ ἔγεις τι χρῆσθαι τῷ λόγῳ ἤ τι καὶ ἄλλο ἐροῦμεν, ὧ Ἱππία;

ΙΠ. 'Ανάγκη πρός γε τὰ εἰρημένα, ἃ Σώκρατες, μὴ ἄλλ' ἄττα ἢ ταθτα λέγειν.

 $\Sigma\Omega$ . — Καλως δή λέγετε, φήσει. Οὐκοῦν εἴπερ τὸ δι' δψεως καὶ ἀκοῆς ἡδὑ καλόν ἐστιν, δ μὴ τοῦτο τυγχάνει δν  $_{\rm G}$  των ἡδέων, δῆλον ὅτι οὐκ ἄν καλὸν εἴη; — 'Ομολογήσομεν;

1Π. Nαί.

 $\Sigma\Omega$ . — "Η οθν τὸ δι' δψεως ήδύ, φήσει, δι' δψεως καὶ άκοῆς ἐστὶν ήδύ, ἢ τὸ δι' ἀκοῆς ήδὺ δι' ἀκοῆς καὶ δψεώς

d 8 λέγετε rec. : λέγετα: TWF || 299 a 4 δείν Heindorf : δεί TWF || c 5 δφεως W : δι' δφεως TF.

plaisir produit par l'une de ces causes ne saurait être produit par toutes les deux. C'est là, je crois, ce que tu veux dire; mais ce que nous affirmons, c'est que chacune des deux sortes de plaisirs est belle pour sa part, et que toutes les deux le sont. » — Est-ce bien ainsi qu'il faut répondre?

d HIPPIAS. — Parfaitement.

SOCRATE. — « Mais un plaisir, dira-t-il, diffère-t-il d'un autre plaisir en tant que plaisir ? Car la question n'est pas de savoir si un plaisir est plus ou moins grand et s'il y a dans les plaisirs du plus et du moins, mais si la différence entre des plaisirs en tant que plaisirs consiste en ceci que l'un soit un plaisir et l'autre non. » Il nous semble que non, n'est-il pas vrai ?

HIPPIAS. - Je suis de cet avis.

Socrate. — « Donc, continuera-t-il, si parmi toutes les sortes de plaisir, vous distinguez ces deux-là, c'est pour une e autre raison que leur qualité agréable : c'est parce que vous discernez en eux un caractère particulier étranger aux autres, que vous les appelez beaux? Assurément les plaisirs de la vue ne doivent pas leur beauté à ce simple fait qu'ils sont produits par la vue: car s'il en était ainsi, les plaisirs de l'ouïe n'auraient pas de raison d'être beaux¹; la vue n'est donc pas la raison de cette beauté. » — C'est juste, dirons-nous.

HIPPIAS. - Oui.

300 a Socrate. — « De même, la beauté du plaisir produit par l'ouïe ne résulte pas du fait qu'il vient de l'ouïe; car les plaisirs de la vue, dans ce cas, ne seraient pas beaux. Donc l'ouïe n'est pas la raison de cette beauté. » Reconnaîtronsnous, Hippias, que cet homme dit vrai?

HIPPIAS. - Sans doute.

Socrate. — « Cependant, dira-t-il, ces deux sortes de plaisirs sont beaux, selon vous? » — En effet, nous l'affirmons.

HIPPIAS. - D'accord.

Socrate. — « Ils ont donc une qualité identique par l'effet de laquelle ils sont beaux, un caractère commun qui se rencontre à la fois dans chacune des deux sortes et dans les deux ensemble. Sans cela, il serait impossible que les deux sortes

<sup>1.</sup> Ils ne sont pas en effet produits par la vue.

έστιν ήδύ; — Οὐδαμῶς, φήσομεν, τὸ διὰ τοῦ ἑτέρου δν τοῦτο δι' ἀμφοτέρων εἴη ἄν' τοῦτο γὰρ δοκεῖς ἡμῖν λέγειν' ἀλλ' ἡμεῖς ἐλέγομεν ὅτι καὶ ἑκάτερον τούτων αὐτὸ καθ' αῦτὸ τῶν ἡδέων καλὸν εἴη, καὶ ἀμφότερα. — Οὐχ οὕτως ἀποκρινούμεθα;

ΙΠ. Πάνυ μέν οθν.

d

 $\Sigma\Omega$ . — ^Aρ οὖν, φήσει, ἡδὺ ἡδέος ότιοῦν ότουοῦν διαφέρει τούτω τῷ ἡδὺ εἶναι; Μὴ γὰρ εἶ μείζων τις ἡδονὴ ἢ ἐλάττων ἢ μαλλον ἢ ἣττόν ἐστιν, ἀλλ εἴ τις αὐτῷ τούτω διαφέρει, τῷ ἡ μὲν ἡδονὴ εἶναι, ἡ δὲ μὴ ἡδονή, τῶν ἡδονῶν; — Οὖχ ἡμῖν γε δοκεῖ οὖ γάρ;

ΙΠ. Οὐ γὰρ οὖν δοκεί.

ΣΩ. — Οὐκοῦν, φήσει, δι' ἄλλο τι, ἢ ὅτι ἡδοναί εἰσι, προείλεσθε ταύτας τὰς ἡδονὰς ἐκ τῶν ἄλλων ἡδονῶν, τοιοῦτόν τι δρῶντες ἐπ' ἀμφοῖν, ὅτι ἔχουσίν τι διάφορον ε τῶν ἄλλων, εἰς δ ἀποδλέποντες καλάς φατε αὐτὰς εἶναι; Οὐ γάρ που διὰ τοῦτο καλή ἐστιν ἡδονὴ ἡ διὰ τῆς ὄψεως, ὅτι δι' ὄψεώς ἐστιν' εἰ γὰρ τοῦτο αὐτῆ ἢν τὸ αἴτιον καλῆ εἶναι, οὖκ ἄν ποτε ἢν ἡ ἑτέρα, ἡ διὰ τῆς ἀκοῆς, καλή οὄκουν ἔστιν γε δι' ὄψεως ἡδονή. — ᾿Αληθῆ λέγεις, φήσομεν;

ΙΠ. Φήσομεν γάρ.

 $\Sigma\Omega$ . — Οὐδέ γ' αỗ ἡ δι' ἀκοῆς ἡδονή, ὅτι δι' ἀκοῆς ἐστι, 300 æ διὰ ταθτα τυγχάνει καλή· οὐ γὰρ ἄν ποτε αỗ ἡ διὰ τῆς δψεως καλὴ ἢν· οὄκουν ἔστιν γε δι' ἀκοῆς ἡδονή. — 'Αληθῆ φήσομεν, ὧ Ἱππία, λέγειν τὸν ἄνδρα ταθτα λέγοντα;

ΙΠ. Αληθη.

ΣΩ. — 'Αλλά μέντοι άμφότεραί γ' εἶσὶν καλαί, ὡς φατέ. — Φαμὲν γάρ;

ΙΠ. Φαμέν.

ΣΩ. — "Εχουσιν ἄρα τι τὸ αὐτό, 8 ποιεῖ αὐτάς καλάς εἶναι, τὸ κοινὸν τοῦτο, 8 καὶ ἀμφοτέραις αὐταῖς ἔπεστι

 $<sup>\</sup>mathbf{c}$  10 άποκρινούμεθα  $\mathbf{F}$  : άποκρινούμεθα  $\mathbf{TW} \parallel \mathbf{e}$  3 που  $\mathbf{F}$  : πω  $\mathbf{TW}$ .

b fussent belles et que chacune prise à part le fût aussi. » Réponds-moi comme si tu lui parlais.

HIPPIAS. — Je lui réponds qu'il me paraît avoir raison.

Socrate. — Un caractère commun à ces deux plaisirs, mais étranger à chacun en particulier, ne saurait être cause de leur beauté?

HIPPIAS. — Comment veux-tu, Socrate, qu'un caractère étranger à deux objets pris à part soit commun à ces deux objets, si ni l'un ni l'autre ne le possède?

Socrate. — Tu n'estimes pas que ce soit possible?

Hippias. — Je ne puis imaginer ni la nature de parcils

objets ni ce qu'expriment ces expressions.

Socrate. — Très joliment dit, Hippias <sup>1</sup>. Pour moi, je crois entrevoir quelque chose qui ressemble à ce que tu déclares impossible, mais je ne vois rien clairement.

HIPPIAS. - Il n'y a là nulle apparence, Socrate ; ta vue te

trompe très certainement.

Les deux sortes de ressemblances entre les choses. SOCRATE. — Mon esprit cependant aperçoit certaines images, mais je ne m'y fie pas, puisqu'elles ne te sont pas visibles, à toi qui as gagné par ta science plus

d'argent qu'aucun de tes contemporains, tandis que moi, qui les vois, je n'ai jamais gagné la moindre somme. Mais je me demande si tu parles sérieusement, mon ami, ou si tu ne prends pas plaisir à me tromper, tant ces visions m'apparaissent avec force et en nombre.

HIPPIAS. — Tu as un moyen sûr, Socrate, de savoir si je plaisante ou non: c'est de m'expliquer ce que tu crois voir: l'inanité de ton discours apparaîtra. Car tu ne trouveras jamais une qualité qui soit étrangère à chacun de nous et que nous possédions tous deux.

- Socrate. Que veux-tu dire, Hippias? Tu as peut-être raison, mais je ne te comprends pas. Quoi qu'il en soit, je vais t'expliquer ma pensée. Il me semble donc qu'une certaine qualité que je n'ai jamais trouvée en moi, que je ne possède pas en ce moment, ni toi non plus, peut se trouver
  - Le compliment ironique de Socrate s'applique à un rapprochement de mots (λέξεως λόγων) que le français ne peut reproduire qu'imparfaitement.

κοινή και έκατέρα ίδια· οὐ γὰρ ἄν που ἄλλως ἀμφότεραί τε b καλαι ήσαν και έκατέρα. — 'Αποκρίνου έμοι ὡς ἐκείνω.

ΙΠ. 'Αποκρίνομαι, καὶ ἐμοὶ δοκεῖ ἔχειν ὡς λέγεις.

ΣΩ. Εὶ ἄρα τι αθται αἱ ἡδοναὶ ἀμφότεραι πεπόνθασιν, ἐκατέρα δὲ μή, οὐκ ἂν τούτφ γε τῷ παθήματι εῗεν καλαί.

ΙΠ. Καὶ πῶς ἄν εἴη τοῦτο, ἃ Σώκρατες, μηδετέρας πεπονθυίας τι τῶν ὄντων ὁτιοῦν, ἔπειτα τοῦτο τὸ πάθος, ὁ μηδετέρα πέπονθεν, ἀμφοτέρας πεπονθέναι;

ΣΩ. Οὐ δοκεῖ σοι;

ΙΠ. Πολλή γὰρ ἄν μ² ἔχοι ἀπειρία καὶ τῆς τούτων φύσεως καὶ τῆς τῶν παρόντων λέξεως λόγων.

ΣΩ. Ἡδέως γε, ἃ Ἱππία. ᾿Αλλὰ γὰρ ἐγὰ ἴσως κινδυνεύω δοκεῖν μέν τι δρᾶν οὕτως ἔχον, ὡς σὰ φὴς ἀδύνατον εῖναι, δρῶ δ᾽ οὐδέν.

ΙΠ. Οὐ κινδυνεύεις, ὧ Σώκρατες, ἀλλὰ πάνυ ἐτοίμως παρορῷς.

ΣΩ. Και μὴν πολλά γέ μοι προφαίνεται τοιαθτα πρό της ψυχης, ἀλλὰ ἀπιστῶ αὐτοῖς, ὅτι σοι μὲν οὐ φαντάζεται, ἀνδρι πλεῖστον ἀργύριον εἰργασμένω τῶν νθν ἐπὶ σοφία, ἐμοι d δέ, δς οὐδὲν πώποτε εἰργασάμην καὶ ἐνθυμοθμαι, ὧ ἑταῖρε, μὴ παίζης πρός με καὶ ἑκὼν ἐξαπατῷς οὕτως μοι σφόδρα καὶ πολλὰ φαίνεται.

ΙΠ. Οὐδεὶς σοῦ, ὧ Σώκρατες, κάλλιον εἴσεται, εἴτε παίζω εἴτε μή, ἐἀν ἐπιχειρήσης λέγειν τὰ προφαινόμενά σοι ταθτα· φανήσει γὰρ οὐδὲν λέγων. Οὐ γὰρ μήποτε εὕρης, δ μήτ' ἐγὰ πέπονθα μήτε σύ, τοθτ' ἀμφοτέρους ἡμᾶς πεπονθότας.

ΣΩ. Πῶς λέγεις, δ 'Ιππία; "Ισως μέντοι τὶ λέγεις, e ἐγὰ δ' οὐ μανθάνω· ἀλλά μου σαφέστερον ἄκουσον δ βούλομαι λέγειν. Ἐμοὶ γὰρ φαίνεται, δ μήτ' ἐγὰ πέπονθα εἶναι μήτ' εἰμὶ μηδ' αδ σὰ εἶ, τοθτο ἀμφοτέρους πεπονθέναι ήμᾶς

<sup>300</sup> c 7 Ιτοίμως TWF : ἐτόμως conj. Heindorf || d 8 μήτ' ἐγώ F; αίποτ' ἐνώ TW.

en nous deux; et que, par contre, ce qui se trouve en nous

deux peut n'être pas en chacun de nous.

HIPPIAS. — Tu réponds comme un devin, Socrate, plus encore que tout à l'heure. Réfléchis un peu: si nous sommes justes tous deux, ne le sommes-nous pas l'un et l'autre? Et de même si nous sommes injustes tous deux, bien portants a tous deux, chacun de nous ne l'est-il pas? Inversement, si chacun de nous est malade, ou blessé, ou frappé, ou atteint d'une manière quelconque, ne le sommes-nous pas tous deux? Autres exemples: suppose que nous soyons tous les deux d'or, d'argent ou d'ivoire, ou bien, si tu le préfères, que nous soyons nobles, savants, honorés, vieux, jeunes, ou pourvus de n'importe quel autre attribut de la nature humaine, ne s'ensuivrait-il pas de toute nécessité que chacun de nous en fût également pourvu?

Socrate. — Assurément.

d'intelligence qui vous caractérise 1!

Hippias. — En vérité, Socrate, vous ne voyez jamais les choses d'ensemble, toi et tes interlocuteurs habituels : vous détachez, vous isolez le beau ou toute autre partie du réel, et vous les heurtez pour en vérifier le son. C'est pour cela que les grandes réalités continues des essences vous échappent. En ce moment même, tu commets ce grave oubli, si bien que tu conçois une qualité ou une essence qui peuvent appartenir à un couple sans appartenir à ses éléments, ou inversement aux éléments sans appartenir au couple. Tant est pitoyable l'absence de logique, de méthode, de bon sens et

Socrate. — C'est bien ainsi que nous sommes, Hippias: comme dit le proverbe, on est ce qu'on peut, non ce qu'on veut. Heureusement, tes avertissements ne cessent de nous éclairer. Pour l'instant, veux-tu que je te donne une nouvelle preuve de la sottise qui était la nôtre en attendant tes d conseils? Dois-je te faire connaître nos idées à ce sujet, ou

non?

HIPPIAS. - Je sais d'avance, Socrate, ce que tu vas me

<sup>1.</sup> Le grec présente dans cette phrase quatre adverbes de suite, à terminaison semblable; Hippias aimait ces rimes, comme Gorgias. Tout ce couplet, où Hippias fait de haut la leçon à Socrate, est une imitation de son style grandiloquent.

b

οδόν τ' εδναι· έτερα δ' αδ, & άμφότεροι πεπόνθαμεν εδναι, ταθτα οδδέτερον εδναι ήμων.

ΙΠ. Τέρατα αὖ ἀποκρινομένφ ἔοικας, ὧ Σώκρατες, ἔτι μείζω ἢ δλίγον πρότερον ἀπεκρίνω. Σκόπει γάρ· πότερον εἰ ἀμφότεροι δίκαιοἱ ἐσμεν, οὐ καὶ ἑκάτερος ἡμῶν εἴη ἄν, ἢ εἰ ἄδικος ἑκάτερος, οὐ καὶ ἀμφότεροι, ἢ εἰ δγιαίνοντες, οὐ καὶ ἐκάτερος; Ἦ εἰ κεκμηκώς τι ἢ τετρωμένος ἢ πεπληγ- 301 α μένος ἢ ἄλλ' ὁτιοθν πεπονθώς ἑκάτερος ἡμῶν εἴη, οὐ καὶ ἀμφότεροι αὖ ἄν τοθτο πεπόνθοιμεν; Ἐτι τοίνυν εἰ χρυσοῦ ἢ ἀργυροῦ ἢ ἐλεφάντινοι, εἰ δὲ βούλει, γενναῖοι ἢ σοφοὶ ἢ τίμιοι ἢ γέροντές γε ἢ νέοι ἢ ἄλλο ὅ τι βούλει τῶν ἐν ἀνθρώποις ἀμφότεροι τύχοιμεν ὄντες, ἄρ' οὐ μεγάλη ἀνάγκη καὶ ἐκάτερον ἡμῶν τοθτο εῗναι. ٩

ΣΩ. Πάντως γε δήπου; ...

ΙΠ. 'Αλλὰ γὰρ δὴ σύ, ὧ Σώκρατες, τὰ μὲν ὅλα τῶν πραγμάτων οὐ σκοπεῖς, οὐδ' ἐκεῖνοι, οῖς σὺ εἴωθας διαλέγεσθαι, κρούετε δὲ ἀπολαμβάνοντες τὸ καλὸν καὶ ἕκαστον τῶν ὅντων ἐν τοῖς λόγοις κατατέμνοντες. Διὰ ταθτα οὕτω μεγάλα ὑμᾶς λανθάνει καὶ διανεκῆ σώματα τῆς οὐσίας πεφυκότα. Καὶ νθν τοσοθτόν σε λέληθεν, ὥστε οἴει εῖναί τι ἢ πάθος ἢ οὐσίαν, ἢ περὶ μὲν ἀμφότερ' ἄττα ἔστιν ἄμα, περὶ δὲ ἐκάτερον οὔ, ἢ αῧ περὶ μὲν ἑκάτερον, περὶ δὲ ε ἀμφότερα οὔ· οὕτως ἀλογίστως καὶ ἀσκέπτως καὶ εὐήθως καὶ ἀδιανοήτως διάκεισθε.

ΣΩ. Τοιαθτα, δ Ίππια, τὰ ἡμέτερά ἐστιν, οὐχ οθα βούλεται τις, φασιν ἄνθρωποι ἑκάστοτε παροιμιαζόμενοι, άλλ οδα δύναται άλλά σὰ ἡμας ὀνίνης ἀεὶ νουθετῶν ἐπεὶ και νθν, πρὶν ὑπὸ σοθ ταθτα νουθετηθήναι, ὡς εὐἡθως διεκείμεθα, ἔτι σοι μαλλον ἐγὼ ἐπιδείξω εἰπὼν α διενοούμεθα περὶ αὐτῶν, ἡ μὴ εἴπω;

ΙΠ. Είδότι μέν έρεις, δ Σώκρατες οίδα γαρ έκάστους

301 a 5 άλλο δ τι WF: άλλό τι δτι Τ || b 8 άμφότερ' άττα Ficin : άμφότερα ταύτα TWF || c 8 διενοούμεθα F : διανοούμεθα TW. dire; car je connais individuellement tous ceux qui pratiquent la parole. Parle tout de même, si cela te fait plaisir.

Socrate. - Oui, cela me fera plaisir. Nous autres, mon très cher, avant de t'avoir entendu, nous étions assez sots pour croire que de nous deux, toi et moi, chacun est un. et, par conséquent, n'est pas ce que nous sommes tous deux ensemble; car, ensemble, nous ne sommes pas un, mais deux. Voilà ce qu'imaginait notre sottise. Maintenant, nous appree nons de toi que si, ensemble, nous sommes deux, chacun de nous aussi doit être deux, de toute nécessité, et que si chacun de nous est un, ensemble aussi nous sommes un. Il est impossible en effet, d'après la théorie complète de l'essence exposée par Hippias, qu'il en soit autrement : ce qu'est l'ensemble, les éléments le sont aussi, et ce que sont les éléments, l'ensemble doit l'être. Tu m'as convaincu, Hippias, et je m'arrête. Cependant, un mot encore pour rafraîchir mon souvenir : sommes-nous un, toi et moi, ou chacun de nous est-il deux?

HIPPIAS. - Que veux-tu dire, Socrate?

Socrate. — Je veux dire ce que je dis. Je crains de voir 302 a trop clairement dans ton langage la preuve que tu m'en veux parce que tu crois avoir dit quelque chose de juste. Cependant, dis-moi: Chacun de nous n'est-il pas un, et cette qualité, d'être un, n'est-elle pas un attribut qui le caractérise?

HIPPIAS. — Sans doute.

Socrate. — Si chacun de nous est un, il est impair : car tu reconnais sans doute que l'unité est impaire?

HIPPIAS. - Assurément.

Socrate. — Et notre couple, formé de deux unités, est-il impair?

HIPPIAS. — C'est impossible, Socrate.

Socrate. — A nous deux, par conséquent, nous sommes un nombre pair. Est-ce exact?

HIPPIAS. - Très exact.

Socrate. — De ce que notre couple est pair, s'ensuit-il que chacun de nous le soit?

HIPPIAS. — Non certes.

Socrate. — Il n'est donc pas nécessaire que le couple ait

b

των περί τους λόγους, ως διάκεινται δμως δ' εξ τι σοὶ ήδιον, λέγε.

ΣΩ. 'Αλλά μὴν ἥδιόν γε. 'Ημεῖς γάρ, ὧ βέλτιστε, οὕτως ἀβέλτεροι ἣμεν, πρίν σε ταθτ' εἰπεῖν, ὥστε δόξαν εἴχομεν περὶ ἐμοθ τε καὶ σοθ, ὡς ἑκάτερος ἡμῶν εῖς ἐστιν, τοθτο δέ, δ ἑκάτερος ἡμῶν εἴη, οὐκ ἄρα εἶμεν ἀμφότεροι οὐ γάρ εῖς ἐσμεν, ἀλλὰ δύο. Οὕτως εὐηθικῶς εἴχομεν· νθνιβὲ παρὰ σοθ ἤδη ἀνεδιδάχθημεν ὅτι εἰ μὲν δύο ἀμφότεροί ἐσμεν. ε δύο καὶ ἑκάτερον ἡμῶν ἀνάγκη εἶναι, εἰ δὲ εῖς ἑκάτερος, ἕνα καὶ ἀμφοτέρους ἀνάγκη· οὐ γὰρ οῖόν τε διανεκεῖ λόγω τῆς οὐσίας κατὰ Ἱππίαν ἄλλως ἔχειν, ἀλλ' δ ἄν ἀμφότερα ἤ, τοθτο καὶ ἑκάτερον, καὶ δ ἑκάτερον, ἀμφότερα εἶναι. Πεπεισμένος δὴ νθν ἐγὼ ὑπὸ σοθ ἐνθάδε κάθημαι· πρότερον μέντοι, ὧ Ἱππία, ὑπόμνησόν με· πότερον εῖς ἐσμεν ἐγώ τε καὶ σύ, ἢ σύ τε δύο εἶ κάγὸ δύο;

ΙΠ. Τί λέγεις, δ Σώκρατες;

ΣΩ. Ταθτα άπερ λέγω· φοβοθμαι γάρ σε σαφῶς λέγειν δτι μοι χαλεπαίνεις, ἐπειδάν τὶ δόξης σαυτῷ λέγειν· ὅμως 302 a δ' ἔτι μοι εἶπέ· οὐχ εῗς ἡμῶν ἑκάτερός ἐστιν καὶ πέπονθε τοθτο, εῗς εἶναι;

ΙΠ. Πάνυ γε.

 $\Sigma\Omega$ . Οὐκοθν εἴπερ εῖς, καὶ περιττὸς ἂν εἴη ἑκάτερος ἡμῶν ἢ οὐ τὸ ἕν περιττὸν ἡγεῖ;

ΙΠ. "Εγωγε.

ΣΩ. "Η και άμφότεροι οὖν περιττοί ἐσμεν δύο ὅντες;

ΙΠ. Οὐκ ὰν εξη, ὧ Σώκρατες.

ΣΩ. 'Αλλ' ἄρτιοί γε ἀμφότεροι' ή γάρ;

ΙΠ. Πάνυ γε.

ΣΩ. Μων οθν, δτι άμφότεροι άρτιοι, τούτου ένεκα καλ έκάτερος άρτιος ήμων έστιν;

IΠ. Οδ δήτα.

ΣΩ. Οὐκ ἄρα πάσα ἀνάγκη, ὡς νυνδή ἔλεγες, ἀ ἀν

e 5 % W : 4v T.

les qualités de l'individu ni l'individu celles du couple, comme tu le prétendais?

HIPPIAS. — Ce n'est pas nécessaire dans ce cas, mais c'était nécessaire dans ceux que j'ai mentionnés précédemment.

Socrate. — Il suffit, Hippias: contentons-nous de constater que le cas présent est tel que je le dis, et les autres, non. Je disais en effet, s'il te souvient du point d'où nous sommes partis, que, dans le plaisir produit par la vue et par l'ouïe, la c beauté ne vient pas d'un caractère particulier à chacune de ces formes de plaisir quoique étranger à l'ensemble du groupe, ni d'un caractère qui serait celui du groupe sans être celui de chacune des parties, mais qu'il fallait que ce caractère appartînt à la fois à l'ensemble et aux parties, puisque tu convenais que la beauté se trouvait à la fois dans chacune des deux formes et dans toutes les deux ensemble. De là je concluais que, si toutes les deux ont de la beauté, c'est par l'effet d'une essence qui leur appartient à l'une et à l'autre, et non d'une essence qui manquerait à l'une d'elles. Je persiste dans mon opinion. Réponds-moi donc encore une fois: Si les plaisirs de la vue et de l'ouïe d sont beaux, considérés ensemble et séparément, n'est-il pas vrai que ce qui fait leur beauté se trouve à la fois chez tous les deux ensemble et chez chacun?

HIPPIAS. — Certainement.

Socrate. — Est-ce le fait que chacun d'eux est un plaisir et que tous deux en sont également, qui est cause de leur beauté? Ou n'est-il pas vrai que la même cause alors devrait rendre beaux tous les autres plaisirs, puisque ces derniers, selon nous, ne sont pas moins des plaisirs que les premiers?

HIPPIAS. — Je m'en souviens.

Socrate. — Mais nous avons déclaré que c'est en tant que produits par la vue et par l'ouïe que ces plaisirs ont de la beauté.

HIPPIAS. — Oui, c'est ce que nous avons dit.

Socrate. — Vois donc si mon raisonnement est juste. Nous disions, si je ne me trompe, que le beau, c'était ce plaisir, non pas toute espèce de plaisir, mais celui qui vient de l'ouïe et de la vue.

HIPPIAS. — En effet.

Socrate. — Mais venir de l'ouïe et de la vue est un carac-

άμφότεροι, καὶ έκάτερον, καὶ δ αν έκάτερος, καὶ άμφοτέρους είναι.

- ΙΠ. Οὐ τά γε τοιαθτα, ἀλλ' οῖα ἐγὰ πρότερον ἔλεγον.
- ΣΩ. Ἐξαρκεῖ, δ Ἱππία· ἀγαπητὰ γὰρ καὶ ταθτα, ἐπειδή τὰ μὲν οὕτω φαίνεται, τὰ δ' οὐχ οὕτως ἔχοντα. Καὶ γὰρ ἔγὰ ἔλεγον, εἰ μέμνησαι ὅθεν οῦτος ὁ λόγος ἐλέχθη, ὅτι ἡ διὰ τῆς ὅψεως καὶ δι' ἀκοῆς ἡδονὴ οὐ τούτῳ εῗεν καλαί, ὅ τι τυγχάνοιεν ἑκατέρα μὲν αὐτῶν εἶναι πεπονθυῖα, ἀμφό- ς τεραι δὲ μή, ἢ ἀμφότεραι μέν, ἑκατέρα δὲ μή, ἀλλ' ἐκείνῳ ἢ ἀμφότεραί τε καὶ ἑκατέρα, διότι συνεχώρεις ἀμφοτέρας τε αὐτὰς εἶναι καλάς καὶ ἑκατέραν. Τούτου δὴ ἕνεκα τῆ οὐσία τῆ ἐπ' ἀμφότερα ἑπομένη ἄμην, εἴπερ ἀμφότερα ἐστι καλά, ταύτη δεῖν αὐτὰ καλὰ εἶναι, τῆ δὲ κατὰ τὰ ἕτερα ἀπολειπομένη μἡ· καὶ ἔτι νθν οἴομαι· ἀλλά μοι λέγε, ἄσπερ ἐξ ἀρχῆς· ἡ δι' ὄψεως ἡδονὴ καὶ ἡ δι' ἀκοῆς, εἴπερ ἀμφότεραί τ' εἴσὶν καλαὶ καὶ ἑκατέρα, ἄρα δ ποιεῖ αὐτὰς ἀ καλὰς οὐχὶ καὶ ἀμφοτέραις γε αὐταῖς ἔπεται καὶ ἑκατέρα;

ΙΠ. Πάνυ γε.

- ΣΩ. \*Αρ' οῦν ὅτι ἡδονὴ ἑκατέρα τ' ἐστὶν καὶ ἀμφότεραι, διὰ τοῦτο ἄν εἶεν καλαί; \*Η διὰ τοῦτο μὲν καὶ αἱ ἄλλαι πασαι ἄν οὐδὲν τούτων ἢττον εῗεν καλαί; Οὐδὲν γὰρ ἢττον ἡδοναὶ ἐφάνησαν οῧσαι, εἰ μέμνησαι.
  - ΙΠ. Μέμνημαι.
- ΣΩ. 'Αλλ' δτι γε δι' δψεως και άκοης αθταί είσι, διά τουτο ελέγετο καλάς αὐτάς είναι.
  - ΙΠ. Καὶ ἐρρήθη οῦτως.
- $\Sigma \Omega$ . Σκόπει δέ, εὶ ἀληθη λέγω. Ἐλέγετο γάρ, ὡς ἐγὰ μνήμης ἔχω, τοθτ' εῖναι καλὸν τὸ ἡδύ, οὐ πῶν, ἀλλ' δ ᾶν δι' ὅψεως καὶ ἀκοῆς ἦ.
  - ΙΠ. "Αληθη.
  - ΣΩ. Οὐκοθν τοθτό γε τὸ πάθος ἀμφοτέραις μὲν ἔπεται,
- 302 b 8 Ελέρη f: ἐδέρη F ἐλέγρη T || b 9 καὶ < ή > δι' Stallbaum.

tère qui appartient au couple, non à chaque élément pris à part, car chacun d'eux n'est pas formé du couple, comme nous l'avons vu tout à l'heure, mais c'est le couple qui est formé des parties; est-ce vrai?

HIPPIAS. — Très vrai.

SOCRATE. — Ce qui fait la beauté de chacun ne peut être ce qui n'appartient pas à chacun : la qualité d'être un couple, en esset, n'appartient pas à chacun. De sorte que le couple en lui-même peut être appelé beau dans notre hypo303 a thèse, mais non chaque élément pris à part. Qu'en penses-tu?

La conséquence n'est-elle pas rigoureuse?

HIPPIAS. — Il semble bien qu'elle le soit.

Socrate. — Dirons-nous donc que c'est le couple qui est beau, et que chacune des parties ne l'est pas?

HIPPIAS. — Quelle objection vois-tu à cela?

Socrate. — L'objection que j'aperçois, c'est que, dans tous les exemples que tu as énumérés de certaines qualités s'appliquant à certains objets, nous avons toujours vu les qualités de l'ensemble s'appliquer aux parties et celles des parties s'appliquer à l'ensemble. Est-ce vrai?

Hippias. — Oui.

Socrate. — Or dans mes exemples, rien de parcil; et il y avait parmi eux le couple et l'unité. Ai-je raison?

HIPPIAS. — C'est exact.

Socrate. — A quelle catégorie appartient donc la beauté, Hippias? A celle dont tu as parlé? Si je suis fort et toi aussi, disais-tu, nous le sommes tous les deux; si toi et moi nous sommes justes, nous le sommes tous les deux, et si nous le sommes tous les deux, chacun de nous l'est aussi; de même, si toi et moi nous sommes beaux, nous le sommes tous deux, et si nous le sommes tous deux, chacun de nous l'est également. Mais ne pourrait-il se faire qu'il en fût de la beauté comme des nombres, quand nous disions que, le couple étant pair, les éléments peuvent être soit pairs soit impairs; qu'inversement, les éléments étant fractionnaires, l'ensemble peut être ou fractionnaire ou entier, et ainsi de c suite dans une foule de cas qui se présentaient, disais-je, à ma pensée. Dans lequel de ces deux groupes rangerons-nous la beauté? Je ne sais si tu partages mon avis, mais il me semblerait tout à fait absurde de dire que nous sommes beaux

έκατέρα δ' οὖ ; Οὖ γάρ που έκάτερόν γε αὖτῶν, ὅπερ ἐν τοῖς πρόσθεν ἐλέγετο, δι' ἀμφοτέρων ἐστίν, ἀλλ' ἀμφότερα μὲν δι' ἀμφοῖν, ἑκάτερον δ' οὖ· ἔστι ταῦτα ;

ΙΠ. "Εστιν.

ΣΩ. Οὖκ ἄρα τούτῳ γε ἐκάτερον αὐτῶν ἐστι καλόν, δ μὴ ἔπεται ἑκατέρῳ· τὸ γὰρ ἀμφότερον ἑκατέρῳ οὐχ ἔπεται· ἄστε ἀμφότερα μὲν αὐτὰ φάναι καλὰ κατὰ τὴν ὑπόθεσιν ἔξεστιν, ἑκάτερον δὲ οὐκ ἔξεστιν· ἢ πῶς λέγομεν; Οὐκ 303 a ἀνάγκη;

ΙΠ. Φαίνεται.

 $\Sigma \Omega$ . Φώμεν οὖν ἀμφότερα μὲν καλὰ εἶναι, ἑκάτερον δὲ μὴ φώμεν ;

ΙΠ. Τί γὰρ κωλύει;

ΣΩ. Τόδε ἔμοιγε δοκεῖ, ὡ φίλε, κωλύειν, ὅτι ἢν που ἡμῖν τὰ μὲν οὕτως ἐπιγιγνόμενα ἑκάστοις, εἴπερ ἀμφοτέροις ἐπιγίγνοιτο, καὶ ἑκατέρω, καὶ εἴπερ ἑκατέρω, καὶ ἀμφοτέροις, ἄπαντα ὅσα σὸ διῆλθες ἢ γάρ;

IΠ. Ναί.

 $\Sigma\Omega$ . "Α δέ γ' αὖ ἐγὼ διηλθον, οὔ ὧν δὴ ἢν καὶ αὐτὸ τὸ ἑκάτερον καὶ τὸ ἀμφότερον. "Εστιν οὕτως;

III. "EGTIV.

ΣΩ. Ποτέρων οῦν, δ΄ Ἱππία, δοκεῖ σοι τὸ καλὸν εἶναι; b Πότερον δυ σὺ ἔλεγες εἴπερ ἐγὼ ἰσχυρὸς καὶ σύ, καὶ ἀμφότεροι, καὶ εἴπερ ἐγὼ δίκαιος καὶ σύ, καὶ ἀμφότεροι, καὶ εἴπερ ἀμφότεροι, καὶ ἐκάτερος οῦτω δὴ καὶ εἴπερ ἐγὼ καλὸς καὶ σύ, καὶ ἀμφότεροι, καὶ εἴπερ ἀμφότεροι, καὶ ἐκάτερος; ἢ οὐδὲν κωλύει, ὥσπερ ἀρτίων ὄντων τινῶν ἀμφοτέρων τάχα μὲν ἑκάτερα περιττά εἶναι, τάχα δ΄ ἄρτια, καὶ αΰ ἀρρήτων ἑκατέρων ὄντων τάχα μὲν ῥητά τὰ συναμφότερα εἶναι, τάχα δ΄ ἄρρητα, καὶ ἄλλα μυρία τοιαθτα, ὰ δὴ καὶ c ἐγὼ ἔφην ἐμοὶ προφαίνεσθαι; Ποτέρων δὴ τιθεῖς τὸ καλόν; "Η ὥσπερ ἐμοὶ περὶ αὐτοθ καταφαίνεται, καὶ σοί; Πολλὴ

tous deux, mais que l'un de nous ne l'est pas, ou que chacun de nous est beau, mais que nous ne le sommes pas tous deux, et autres choses du même genre. Quelle est ton opinion? La mienne, ou l'autre?

HIPPIAS. — La tienne, Socrate.

Socrate. — Tant mieux, car cela nous permet de ne pas d pousser plus loin notre recherche. Si la beauté, en effet, appartient à la catégorie que nous disons, le plaisir de la vue et de l'ouïe ne saurait être le beau. Car si ce plaisir confère la beauté aux perceptions de la vue et de l'ouïe, c'est à celles-ci en bloc qu'il la donne, non à chacune de ces deux sortes de perceptions en particulier. Or, tu viens de reconnaître avec moi que cette conséquence est inadmissible.

HIPPIAS. — Nous en sommes convenus en effet.

Socrate. — Le plaisir causé par l'ouïe et par la vue ne peut donc être le beau, puisque cette hypothèse implique une impossibilité.

HIPPIAS. — C'est vrai.

Dernière
difficulté.

Socrate. — « Allons, dira notre homme,
reprenez les choses au commencement,
puisque vous avez fait fausse route. Qu'est-ce que cette beauté
commune aux deux sortes de plaisirs et qui vous fait appeler
beaux ces plaisirs-là de préférence aux autres? » — Nous
n'avons, je crois, Hippias, qu'à répondre ceci : que ces plaisirs, considérés ensemble ou séparément, sont les plus innocents et les meilleurs de tous. Vois-tu quelque autre caractère par où ils l'emportent sur le reste des plaisirs?

HIPPIAS. — Non: ils sont vraîment les meilleurs de

tous.

Socrate. — « Ainsi, dira-t-il, selon vous, le beau, c'est l'agréable avantageux. » Je répondrai que je le crois. Et toi, qu'en penses-tu?

HIPPIAS. — C'est aussi ma pensée.

Socrate. — « L'avantageux, dira-t-il encore, c'est ce qui produit un bien. Or le producteur et le produit sont choses 304 a différentes, ainsi que nous l'avons vu tout à l'heure : notre entretien revient donc sur ses pas? Le bien ne peut être beau ni le beau être un bien, si le beau et le bien sont deux choses distinctes. » — A cela, Hippias, si nous sommes sages,

γάρ άλογία ἔμοιγε δοκεῖ εΐναι ἀμφοτέρους μὲν ήμας εΐναι καλούς, έκάτερον δὲ μή, ἢ έκάτερον μέν, ἀμφοτέρους δὲ μή, η άλλο δτιοθν των τοιούτων. Ο τως αίρει, ώσπερ έγώ, # 'KELVEG;

ΙΠ. Οδτως ἔγωγε, ἃ Σώκρατες.

ΣΩ. Εὖ γε σὸ ποιῶν, ὧ Ἱππία, ἵνα καὶ ἀπαλλαγῶμεν πλείονος ζητήσεως εί γάρ τούτων γ' έστι το καλόν, ούκ αν δ έτι εξη τὸ δι' όψεως και ἀκοῆς ήδύ καλόν ἀμφότερα μέν γάρ ποιεί καλά τὸ δι' ὄψεως καὶ ἀκοῆς, ἐκάτερον δ' οδ' τοθτο δ' ην άδύνατον, ως έγω τε και σύ δη ωμολογοθμεν, & 'Ιππία.

ΙΠ. "Ωμολογοθμεν γάρ.

ΣΩ. "Αδύνατον ἄρα τὸ δι' ὄψεως καὶ ἀκοῆς ἡδὺ καλὸν είναι, ἐπειδή γε καλὸν γιγνόμενον των ἀδυνάτων τι παρέχεται.

ΙΠ, "Εστι ταθτα,

ΣΩ. — Λέγετε δή πάλιν, φήσει, έξ άρχης, ἐπειδή τούτου διημάρτετε. τί φατε είναι τοθτο τὸ καλὸν τὸ ἐπ' ἀμφο- θ τέραις ταις ήδοναις, δι' δ τι ταύτας πρό των άλλων τιμήσαντες καλάς ἀνομάσατε; - 'Ανάγκη δή μοι δοκεί είναι, & ¹Ιππία, λέγειν, δτι ἀσινέσταται αθται των ήδονων είσι καὶ βέλτισται, και άμφότεραι και έκατέρα. ἢ σύ τι ἔχεις λέγειν άλλο, β διαφέρουσι των άλλων;

ΙΠ. Οὐδαμως τῷ ὄντι γὰρ βέλτισταί εἰσιν.

ΣΩ. — Τοθτ' ἄρα, φήσει, λέγετε δή τὸ καλὸν είναι, ήδουήν ἀφέλιμου ; - 'Εοίκαμεν, φήσω ἔγωγε' σὸ δέ;

ITT. Kallya.

ΣΩ. — Οὐκοθν ἀφέλιμον, φήσει, τὸ ποιοθν τὰγαθόν, τὸ δέ ποιοθν και το ποιούμενον έτερον νυνδή έφάνη, και είς τον πρότερον λόγον ήκει δμίν δ λόγος; οὔτε γάρ τὸ ἀγαθὸν αν εξη καλόν ούτε το καλόν άγαθόν, εξπερ άλλο αὐτων έκά- 304 α τερόν έστι. - Παντός γε μαλλον, φήσομεν, & Ίππία, αν

nous donnerons notre complet assentiment; car il n'est pas

permis de refuser son adhésion à la vérité.

HIPPIAS. - Mais réellement, Socrate, que penses-tu de toute cette discussion? Je répète ce que je te disais tout à l'heure : ce sont là des épluchures et des rognures de discours mis en miettes. Ce qui est beau, ce qui est précieux, c'est de savoir, avec art et beauté, produire devant les tribunaux, b devant le Conseil, devant toute magistrature à qui l'on a affaire, un discours capable de persuasion, et d'emporter en se retirant non un prix médiocre, mais le plus grand de tous, son propre salut, celui de sa fortune et de ses amis. Voilà l'objet qui mérite notre application, au lieu de ces menues chicanes que tu devrais abandonner, si tu ne veux pas être traité d'imbécile pour ta persévérance dans le bavardage et les balivernes.

Socrate. - Mon cher Hippias, tu es un Épilogue. homme heureux. Tu sais les occupations qui conviennent à un homme, et tu les pratiques excellemc ment, dis-tu. Pour moi, victime de je ne sais quelle malédiction divine, semble-t-il, j'erre çà et là dans une perpétuelle incertitude, et quand je vous rends témoins, vous les savants, de mes perplexités, je n'ai pas plus tôt fini de vous les exposer que vos discours me couvrent d'insultes. Vous dites, comme tu viens de le faire, que les questions dont je m'occupe sont absurdes, mesquines, sans intérêt. Et quand, éclairé par vos conseils, je dis comme vous que ce qu'un homme peut faire de mieux, c'est de se mettre en état de porter devant des juges ou dans toute autre assemblée un discours bien fait et d'en tirer un résultat utile, alors je me d vois en butte aux pires injures de la part de ceux qui m'entourent et en particulier de cet homme qui ne cesse de disputer avec moi et de me réfuter<sup>1</sup>. C'est un homme, en effet, qui est mon plus proche parent et qui habite ma maison. Dès que je rentre chez moi et qu'il m'entend parler de la sorte, il me demande si je n'ai pas honte de disserter sur la beauté des différentes manières de vivre, moi qui me laisse si manifestement convaincre d'ignorance sur la nature de cette beauté

σωφρονώμεν οὐ γάρ που θέμις τῷ ὀρθώς λέγοντι μὴ

ΙΠ. ᾿Αλλὰ δή γ', ὧ Σώκρατες, τί οἴει ταθτα εῖναι ξυνάπαντα; κνήσματά τοἱ ἐστιν καὶ περιτμήματα τῶν λόγων, ὅπερ ἄρτι ἔλεγον, κατὰ βραχὺ διῃρημένα· ἀλλ᾽ ἐκεῖνο καὶ καλὸν καὶ πολλοθ ἄξιον, οῖόν τ᾽ εῖναι εθ καὶ καλῶς λόγον καταστησάμενον ἐν δικαστηρίῳ ἢ ἐν βουλευτηρίῳ ἢ ἐπ᾽ ἄλλῃ τινὶ ἀρχῇ, πρὸς ἢν ἄν ὁ λόγος ἢ, πείσαντα οἴχεσθαι ἡ φέροντα οὐ τὰ σμικρότατα, ἀλλὰ τὰ μέγιστα τῶν ἄθλων, σωτηρίαν αὐτοθ τε καὶ τῶν αὐτοθ χρημάτων καὶ φίλων. Τούτων οθν χρὴ ἀντέχεσθαι, χαίρειν ἐάσαντα τὰς σμικρολογίας ταύτας, ἵνα μὴ δοκἢ λίαν ἀνόητος εῖναι λήρους καὶ φλυαρίας ἄσπερ νθν μεταχειριζόμενος.

ΣΩ. "Ω 'Ιππία φίλε, σύ μὲν μακάριος εἶ, ὅτι τε οἶσθα ἀ χρή ἐπιτηδεύειν ἄνθρωπον, καὶ ἐπιτετήδευκας ἱκανῶς, ὡς φής έμε δε δαιμονία τις τύχη, ώς ἔοικεν, κατέχει, ὅστις ο πλανώμαι μέν και άπορω ἀεί, ἐπιδεικνύς δὲ τὴν ἐμαυτοθ ἀπορίαν δμίν τοῖς σοφοῖς λόγω αὖ δπὸ δμῶν προπηλακίζομαι, ἐπειδάν ἐπιδείξω. Λέγετε γάρ με, ἄπερ καὶ σὺ νθν λέγεις, ώς ηλίθιά τε και σμικρά και ούδενος άξια πραγματεύομαι. έπειδάν δέ αδ άναπεισθείς ύπο ύμων λέγω άπερ ύμεις, ώς πολύ κράτιστόν έστιν οδόν τ' είναι λόγον εθ και καλως καταστησάμενον < τί > περαίνειν ἐν δικαστηρίω ἢ ἐν ἄλλω τινί συλλόγω, ύπό τε άλλων τινών των ένθάδε και ύπό τού. δ του του άνθρώπου του ἀεί με ἐλέγχοντος πάντα κακά ἀκούω. Και γάρ μοι τυγγάνει έγγύτατα γένους ὢν και ἐν τῷ αὐτῷ οίκων έπειδάν οθν εἰσέλθω οἴκαδε εἰς ἐμαυτοθ καί μου άκούση ταθτα λέγοντος, έρωτά εί οὐκ αἰσχύνομαι τολμών περί καλών ἐπιτηδευμάτων διαλέγεσθαι, οδτω φανερώς έξελεγγόμενος περί του καλού ότι οὐδ' αὐτό τουτο 8 τί ποτ' ἔστιν οίδα. - Καίτοι πως σύ είσει, φησίν, ή λόγον δστις

<sup>304</sup> a 6 zvijagata F: zvijagata TW | c 8 < ti > najadvev Winckelman.

dont je disserte. Et cet homme me dit: « Comment pourras-tu e juger si un discours est bien ou mal fait, et de même pour le reste, lorsque tu ignores en quoi consiste la beauté? Crois-tu que la vie, dans cet état d'ignorance, vaille mieux que la mort? » Il m'est arrivé, je le répète, de recevoir à la fois vos insultes et les siennes; mais peut-être est-il nécessaire que j'endure ces reproches: il n'y aurait rien de surprenant en effet à ce qu'ils me fussent utiles. En tout cas, Hippias, il est un profit que je crois avoir tiré de mon entretien avec vous deux: c'est de mieux comprendre le proverbe qui dit que « le beau est difficile ».

καλῶς κατεστήσατο ἢ μή, ἢ ἄλλην πράξιν ἡντινοῦν, τὸ καλὸν ε ἀγνοῶν; καὶ ὁπότε οὕτω διάκεισαι, οἴει σοι κρεῖττον εἶναι ζῆν μαλλον ἢ τεθνάναι; — Συμβέβηκε δή μοι, ὅπερ λέγω, κακῶς μὲν ὑπὸ ὑμῶν ἀκούειν καὶ ὀνειδίζεσθαι, κακῶς δὲ ὑπ' ἐκείνου· ἀλλὰ γὰρ ἴσως ἀναγκαῖον ὑπομένειν ταῦτα πάντα· οὐδὲν γὰρ ἄτοπον εὶ ἀφελοίμην. Ἐγὰ οὖν μοι δοκῶ, ἃ Ἱππία, ἀφελῆσθαι ἀπὸ τῆς ἀμφοτέρων ὑμῶν ὁμιλίας· τὴν γὰρ παροιμίαν ὅ τί ποτε λέγει, τὸ χαλεπὰ τὰ καλά, δοκῶ μοι εἶδέναι.

 $\mathbf{e}$  6 ώφελούμην recc. : ώφελούμην  $\mathbf{T}\mathbf{W}$  [  $\mathbf{e}$  7 ώφελήσθα:  $\mathbf{W}$  : ώφελετσθα:  $\mathbf{T}\mathbf{F}$ .



# CHARMIDE -



# NOTICE

1

#### LES PERSONNAGES ET LE SUJET

Les personnages du Charmide sont au nombre de quatre : Charmide, Critias, Chéréphon, Socrate. Mais Chéréphon, souvent mentionné parmi les plus zélés disciples du maître, ne paraît ici qu'un instant dans le préambule, et ne prend pas part à la discussion proprement dite. Sa courte apparition suffit d'ailleurs pour nous rappeler son trait distinctif, la chaleur de son dévouement à Socrate et sa nature impulsive.

Charmide, fils de Glaucon, qui donne son nom au dialogue, figure dans plusieurs ouvrages de Platon et de Xénophon. Il était le frère de Périctioné, mère de Platon. A l'époque où l'entretien est censé avoir lieu, c'est un tout jeune homme, encore soumis à la tutelle de son cousin Critias. Il est remarquable par sa beauté, par sa naissance illustre, par ses heureuses dispositions pour la philosophie et la poésie. Plus tard, il fréquenta Socrate et Protagoras (Protag., p. 315 a). Ses relations de famille l'engagèrent dans le parti aristocratique à côté de son cousin et tuteur Critias qui fut, comme on sait, le chef des Trente à la fin de la guerre du Péloponnèse. Charmide périt dans la guerre civile, au combat de Munychie, en 403 (Xén., Hellén. II, 4, 19).

Critias, l'aristocrate bien connu, n'était pas seulement un homme politique : c'était en outre un lettré, un ami des sophistes, un poète auteur de tragédies et d'élégies. Il était, lui aussi, parent de Platon, son père, Callæschros, étant le

frère de Glaucon, l'aieul maternel du philosophe.

Le sujet mis en discussion dans le dialogue est la nature de la vertu appelée par les Grecs σωφροσύνη: mot que nous traduisons en français par sagesse, mais qui implique en grec certaines nuances que le français ne peut rendre avec une entière exactitude. Le mot σωφροσύνη, en ce sens, appartient à la langue de la période attique : chez Homère (sous la forme σαοφοροσύνη, assez rare d'ailleurs), il signifie uniquement le bon sens; chez les Attiques, il désigne un ensemble de qualités intellectuelles et surtout morales qui correspondent à un certain équilibre de l'âme, à une possession de soi-même qui va de la simple dignité dans l'attitude extérieure (du comme il faut) jusqu'à la plus haute vertu. Le français sagesse a moins de souplesse dans son emploi courant. C'est ce qu'il ne faut pas perdre de vue pour comprendre les premières réponses de Charmide, qui pourraient sans cela paraître plus naïves qu'elles ne le sont en réalité. Charmide, comme le lui dit Socrate, « sait le grec » (ἐλληνίζει), et c'est à l'usage grec que se rapportent ces premières définitions, insuffisantes au point de vue philosophique, mais conformes à l'habitude du langage familier.

Charmide lui-même est σώφρων, et c'est pour cela que Socrate l'examine sur le sujet de la σωφροσύνη: qui est mieux désigné pour expliquer la nature d'une vertu que celui qui la possède? Mais Charmide n'arrive pas à en donner une bonne définition, et l'on voit ainsi la différence profonde qui sépare le bon sens instinctif de la science telle que l'entend Socrate.

Un moderne peut s'étonner que Charmide soit présenté par Platon comme un exemplaire-type du σώφρων. Celui qui fut du parti des Trente ne nous paraît pas avoir montré dans sa vie cette modération qui est à nos yeux un attribut de la sagesse et de l'équilibre moral. Faut-il croire que la σωφροσώνη de Charmide ait été limitée, pour Platon, à la période de sa jeunesse? Non. Rappelons-nous que Thucydide, dans le portrait qu'il fait d'Antiphon, le loue de son ἀρετή, c'estadire de ses qualités morales, en dépit de son rôle dans la révolution des Quatre-Cents. Il est possible que Platon ait reconnu jusqu'au bout chez Charmide des vertus privées qui lui permettaient, même après les événements de 403, de le présenter encore aux lecteurs comme un type du σώφρων tel que le concevaient les Athéniens du Ive siècle.

II

#### COMPOSITION ET ART DU DIALOGUE

L'entretien n'est pas mis directement sous nos yeux comme dans une pièce de théâtre : il est raconté par Socrate luimème à un auditeur ou lecteur anonyme. Cette forme narrative, qui a l'inconvénient de multiplier les « dit-il » et les « dis-je », a été plus tard condamnée pour cette raison par Platon lui-même dans le préambule du Théétète. C'est donc à la première partie de la vie de Platon que le dialogue doit être rapporté; d'autres raisons d'ailleurs conduisent à la même conclusion. Quoi qu'il en soit, l'ouvrage est d'un art exquis et la forme narrative n'a pas été à cet égard sans quelques avantages, ici comme en d'autres dialogues.

Celui-ci débute par un délicieux préambule qui nous introduit dans le lieu de la scène, la palestre de Tauréas, et nous présente successivement les divers interlocuteurs au milieu

de jeux de scène pleins de grâce et d'esprit.

Après une causerie préliminaire où la modestie charmante de Charmide se révèle, la discussion proprement dite va s'engager. Dès lors la dialectique reprend ses droits, et c'est par une série de définitions, tour à tour proposées à Socrate, puis rejetées après examen, qu'on s'achemine lentement vers la conclusion; un peu trop lentement, à vrai dire, au gré du lecteur moderne, moins épris que les Athéniens de cette subtile et abstraite dialectique verbale, et qui souhaiterait dans bien des cas un contact plus immédiat avec la réalité. Mais jusque dans cette dialectique il faut admirer comme elle s'adapte à la diversité des caractères et comme elle sert à les mettre en lumière avec esprit.

Charmide, qui ouvre le jeu, donne des définitions toutes simples et les donne en rougissant. Pressé par Socrate, il se souvient d'une autre définition qu'il a entendu donner par Critias et, sans trahir l'auteur, la propose. Comme Socrate la rélute encore, Charmide regarde Critias d'un certain air qui semble l'inviter gaiement à se défendre lui-même. Critias, piqué, entre en effet dans la discussion, qui peut alors devenir plus savante et plus pénétrante, plus subtile aussi. Rien de plus conforme à la vérité des caractères que cette progression.

Critias, avec son assurance d'homme qui sait son mérite, et avec cette vanité d'auteur qu'il mêle à son aisance d'homme du monde, fait sourire, mais n'est pas ridicule comme un

Hippias.

Quant à Socrate, impitoyable dialecticien, ironiste souriant, il introduit en outre dans le débat un élément de poésie et de mysticisme qui achève de le peindre, lorsqu'il raconte au début l'histoire de l'incantation apprise par lui de la bouche d'un Thrace et lorsqu'il y revient encore à la fin du dialogue.

L'entretien s'achève par une conclusion négative en apparence: malgré tous leurs efforts, les trois interlocuteurs n'ont pu définir la σωφροσύνη; et cependant, Socrate est certain que Charmide la possède et que c'est là pour lui un grand bien. Après toutes ces disputes, Critias est le premier à conseiller à Charmide de ne jamais abandonner la compagnie de Socrate, et Charmide n'a pas besoin qu'on l'y oblige pour se conformer à l'ordre de son tuteur.

## III

### SIGNIFICATION PHILOSOPHIQUE

Que l'apparence négative de la conclusion ne soit qu'une apparence, que le dernier mot du Charmide ne soit pas un aveu de septicisme et d'impuissance à définir scientifiquement la σωφροσύνη, c'est ce qui ressort assez clairement de toute la philosophie de Platon, pour qui l'explication dernière des choses est dans la théorie des Idées. Ici même, la certitude avec laquelle Socrate affirme que Charmide, en possédant la sagesse, possède la cause du bonheur, éloigne tout soupçon de scepticisme.

Mais une autre interprétation du dialogue a été proposée, d'après laquelle Platon aurait en vue, dans le *Charmide*, de réfuter Socrate lui-même et de séparer sa propre doctrine de celle de son maître. Cette interprétation, développée par un

Allemand, M. Horneffer, se fonde sur le fait que le Socrate du Charmide, dans la discussion avec Critias, combat le γνώθι σεχυτόν et la doctrine qui ramène toute vertu à la science, c'est-à-dire les théories fondamentales du vrai Socrate 1. Pour que cette argumentation eût quelque valeur, il faudrait qu'on eût démontré d'abord que l'interprétation donnée ici au γνώθι σεαυτόν est celle du vrai Socrate, et ensuite que la science à laquelle il voulait ramener la vertu était la « science des sciences » telle que l'entend Critias. Or cette démonstration reste à faire. Que le Socrate des dialogues ait souvent exprimé la pensée de Platon et non celle du vrai Socrate, c'est l'évidence même, quoi qu'en ait pu penser un de ses récents éditeurs. Mais que Platon, en faisant ainsi parler son maître, ait eu parsois l'intention de le résuter expressément, de rompre en visière avec lui, c'est ce qu'on admettra difficilement. Même lorsque Platon dépasse ouvertement la pensée de Socrate, il est probable qu'il croyait bien plutôt le compléter que le contredire, et qu'il envisageait sa propre philosophie comme la continuation légitime d'une pensée qui n'avait pu atteindre à toutes les conséquences des principes posés par elle.

### IV

#### LE TEXTE

Le texte qui suit repose avant tout sur le Bodleianus (B), collationné par Schanz et Burnet. B conserve seul la vraie leçon dans certains passages (notamment Βασίλης, p. 163 a 4); mais il porte aussi des traces nombreuses d'inattention, que le Venetus T redresse utilement. Quelques variantes intéressantes à divers titres sont fournies par le Vindobonensis W, collationné avec grand soin par Schanz et par un collaborateur de Burnet.

<sup>1.</sup> Platon gegen Sokrates. Leipzig, 1904. Cf. Revue critique, juin 1905, art. de My.

## CHARMIDE

[ou Sur la sagesse, genre probatoire.]

## SOCRATE CHÉRÉPHON CRITIAS CHARMIDE

Socrate. — J'étais revenu la veille au 153 a Prologue. soir du camp devant Potidée, et ma longue absence me donna le désir de revoir les endroits où j'avais l'habitude de fréquenter. Je me rendis donc à la palestre de Tauréas, en face du sanctuaire de Basilé<sup>1</sup>. La compagnie était nombreuse. Il y avait là des inconnus, et aussi des amis, qui ne m'attendaient pas. Du plus loin qu'ils m'apercurent, ils m'adressèrent des saluts; mais Chéréphon, toujours un peu fou, bondit hors du groupe et, courant vers moi, me prit la main : « Socrate, comment t'es-tu tiré de la bataille? » Une bataille, en effet, s'était livrée à Potidée peu avant mon départ et l'on n'en avait encore ici que les premières nouvelles. — « Mais, comme tu vois, » lui dis-je. c - « On raconte à Athènes que le combat a été dur, et que beaucoup de nos amis y sont restés. » — « Ces bruits ne sont pas inexacts, » lui répondis-je. — « Tu t'y trouvais? » — « Je m'y trouvais. » — « Assieds-toi et raconte-nous cela, car nous ignorons encore les détails. » - En disant ces mots, il m'entraîne et me fait asseoir auprès de Critias, fils de Callæschros. Je m'assieds donc, en saluant Critias et les

<sup>1.</sup> Basilé est la personnification de l'ancienne royauté athénienne. Elle avait un sanctuaire où l'on honorait aussi Codros et Néleus. Cf. P. Girard, Éducation Athénienne, p. 28, n. 4, qui cite IG, 1 Suppl., p. 66, nº 53 a.

# ΧΑΡΜΙΔΗΣ

[η περί σωφροσύνης, πειραστικός.]

### ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΧΑΙΡΕΦΩΝ ΚΡΙΤΙΑΣ ΧΑΡΜΙΔΗΣ

"Ηκον μέν τη προτεραία έσπέρας έκ Ποτειδαίας άπο 453 a του στρατοπέδου, οΐον δὲ διὰ χρόνου ἀφιγμένος ἀσμένως βα έπι τάς ξυνήθεις διατριβάς. Και δή και είς την Ταυρέου παλαίστραν την καταντικρύ του της Βασίλης ξερού εἰσηλθον, καὶ αὐτόθι κατέλαβον πάνυ πολλούς, τούς μὲν καὶ ἀγνῶτας έμοι, τούς δὲ πλείστους γνωρίμους. Καί με ώς είδον εἰσιόντα έξ ἀπροσδοκήτου, εὐθύς πόρρωθεν ήσπάζοντο ἄλλος ἄλλοθεν . ) Χαιρεφών δέ, άτε καὶ μανικός ἄν, ἀναπηδήσας ἐκ μέσων έθει πρός με, καί μου λαβόμενος της γειρός. "Ω Σώκρατες, ή δ' δς, πως ἐσώθης ἐκ τῆς μάχης; — 'Ολίγον δὲ πρίν ήμας απιέναι μάχη έγεγόνειν έν τη Ποτειδαία, ην άρτι ήσαν οί τηδε πεπυσμένοι. - Καὶ ἐγώ πρὸς αὐτὸν ἀποκρινόμενος. Ούτωσί, ἔφην, ὡς σύ ὁρὰς. — Καὶ μὴν ἤγγελταί γε δεθρο, ἔφη, ή τε μάχη πάνυ ἰσχυρά γεγονέναι και ἐν αὐτῆ πολλούς ο των γνωρίμων τεθνάναι. - Καὶ ἐπιεικως, ἡν δ' ἐγώ, ἀληθή άπήγγελται. - Παρεγένου μέν, ή δ' δς, τή μάχη; - Παρεγενόμην. - Δεθρο δή, ἔφη, καθεζόμενος ήμιν διήγησαι οὐ γάρ τί πω πάντα σαφως πεπύσμεθα. - Καί άμα με καθίζει άγων παρά Κριτίαν του Καλλαίσχρου. Παρακαθεζόμενος

453 a τ του μεν Β't : ηκομεν ΒΤ || a 4 Βασί τις Β' : λιατίς Β<sup>2</sup>Τ || c 5 τι τους : τοι ΒΤ.

d autres, puis je donne des nouvelles de l'armée, en réponse aux questions diverses que chacun me posait 1.

Quand le sujet fut épuisé, je les interrogeai à mon tour sur les choses d'Athènes : que devenait la philosophie? Parmi les jeunes gens, quelques-uns se distinguaient-ils par la science, par la beauté, ou par l'une et l'autre? Critias, les yeux tournés vers la porte, en vit entrer plusieurs qui se disputaient. suivis de tout un groupe. - « En fait de beauté, Socrate, me dit-il, tu vas pouvoir en juger tout de suite : car ces jeunes gens que tu vois entrer sont les précurseurs et les amants de celui qui passe aujourd'hui pour le plus beau, et je crois que lui-même n'est pas loin. » — « Qui est-ce? Et quel est son père? » lui dis-je. - « Tu le connais assurément, mais il n'était encore qu'un enfant quand tu es parti : c'est Charb mide, fils de mon oncle paternel Glaucon, et par conséquent mon cousin. » - « Oui certes, je le connais, repris-je : c'était un gracieux enfant, qui doit être aujourd'hui tout à fait un adolescent. » — « Tu vas pouvoir juger toi-même de son âge et de son air. » — Comme il disait ces paroles, Charmide fit son entrée.

Pour moi, mon cher, je suis mauvais juge en cette matière: je n'ai pas de mesure exacte?. Tous les jeunes gens me paraisce sent beaux. Quoi qu'il en soit, celui-ci me parut d'une taille et d'une beauté admirables, et je crus voir que tous étaient amoureux de lui, à en juger par le saisissement et l'agitation qui s'emparèrent d'eux à son arrivée; et d'autres adorateurs le suivaient. Passe encore pour notre groupe d'hommes faits; mais je regardai les enfants, et je vis que tous avaient les yeux attachés sur lui, jusqu'aux plus petits, et qu'ils le regardaient comme on contemple une statue.

<sup>1.</sup> La bataille de Potidée eut lieu en 432. La ville de Potidée, colonie corinthienne entrée dans la confédération attique, ayant refusé de se plier à certaines exigences des Athéniens, fut assiégée par eux. L'armée athénienne, commandée par Callias, y remporta une victoire coûteuse et le général y périt (Thuc., I, 62-63). Socrate y sauva, dit-on, la vie d'Alcibiade.

<sup>2.</sup> Littéralement : je ne suis qu'un cordeau blanc (sans marques pour mesurer les longueurs). Le Scholiaste cite cette locution proverbiale sous la forme : « un cordeau blanc sur une pierre blanche » (d'après Sophocle).

οὖν ἠσπαζόμην τόν τε Κριτίαν καὶ τοὺς ἄλλους, καὶ διηγούμην αὐτοῖς τὰ ἀπὸ στρατοπέδου, ὅ τί μέ τις ἀνέροιτο d ἠρώτων δὲ ἄλλος ἄλλο.

Επειδή δὲ τῶν τοιούτων ἄδην εἴχομεν, αὖθις ἐγὼ αὐτοὺς άνηρώτων τὰ τῆδε, περί φιλοσοφίας ὅπως ἔχοι τὰ νθν, περί τε τῶν νέων, εἴ τινες ἐν αὐτοῖς διαφέροντες ἢ σοφία ἢ κάλλει ή άμφοτέροις έγγεγονότες είεν. Και δ Κριτίας άποβλέψας πρός την θύραν, ίδών τινας νεανίσκους εἰσιόντας 154 α και λοιδορουμένους άλλήλοις και άλλον δχλον δπισθεν έπόμενον Περί μέν των καλών, ἔφη, ὧ Σώκρατες, αὐτίκα μοι δοκείς εἴσεσθαι οὖτοι γὰρ τυγγάνουσιν οἱ εἰσιόντες πρόδρομοί τε καὶ ἐρασταὶ ὄντες τοῦ δοκοθντος καλλίστου είναι τά γε δή νθν. φαίνεται δέ μοι και αὐτὸς ἐγγὺς ἤδη που είναι προσιών. - "Εστιν δέ, ην δ' έγώ, τίς τε και τοθ; Οἶσθά που σύ γε, ἔφη, ἀλλ' οὖπω ἐν ἡλικία ἢν πρίν σε ἀπιέναι, Χαρμίδην τὸν του Γλαύκωνος του ήμετέρου θείου β δόν, έμου δε άνεψιόν. - Οίδα μέντοι νη Δία, ην δ' έγώ οὐ γάρ τι φαθλος οὐδὲ τότε ἢν ἔτι παῖς ἄν, νθν δ' οἶμαί που εὖ μάλα ἄν ἤδη μειράκιον εἴη. — Αὐτίκα, ἔφη, εἴσει καὶ ήλίκος και οΐος γέγονεν. - Και άμα ταθτ' αὐτοθ λέγοντος δ Χαρμίδης εἰσέρχεται.

Έμοι μέν οῦν, ἃ έταῖρε, οὐδὲν σταθμητόν ἀτεχνῶς γὰρ λευκή στάθμη εἰμὶ πρὸς τοὺς καλούς σχεδὸν γάρ τί μοι πάντες οἱ ἐν τῆ ἡλικία καλοὶ φαίνονται ἀτὰρ οῦν δἡ καὶ τότε c ἐκεῖνος ἐμοὶ θαυμαστὸς ἐφάνη τό τε μέγεθος καὶ τὸ κάλλος, οἱ δὲ δἡ ἄλλοι πάντες ἐρᾶν ἔμοιγε ἐδόκουν αὐτοῦ οὕτως ἐκπεπληγμένοι τε καὶ τεθορυβημένοι ἣσαν, ἡνίκ εἰσήει πολλοὶ δὲ δἡ ἄλλοι ἐρασταὶ καὶ ἐν τοῖς ὅπισθεν εἴποντο. Καὶ τὸ μὲν ἡμέτερον τὸ τῶν ἀνδρῶν ἣττον θαυμαστὸν ἣν ἀλλ ἐγὼ καὶ τοῖς παισὶ προσέσχον τὸν νοῦν, ὡς οδδεὶς ἄλλοσ ἔβλεπεν αὐτῶν, οὐδ ὅστις σμικρότατος ῆν, ἀλλὰ πάντες ὥσπερ ἄγαλμα ἐθεῶντο αὐτόν.

-« Oue penses-tu de ce jouvenceau, Socrate? me dit Chéréphon : son visage est-il assez beau? » - « Merveilleux, » répondis-je. - « Eh bien! s'il consentait à se dévêtir, tu n'aurais plus d'yeux pour son visage, tant sa beauté est parfaite de tous points. » - Tout le monde appuva l'avis de Chéréphon. — « Par Héraclès! m'écriai-je, voilà de quoi défier tous les rivaux, pourvu qu'il s'y ajoute encore une petite chose. » — « Laquelle? » dit Critias. — « La beauté e de l'âme: c'est là un mérite, mon cher Critias, qu'on est en droit d'attendre de ceux qui appartiennent à votre maison. » - « Sur ce point également, il est digne de tout éloge 1. » -« Si nous commencions par déshabiller son âme et par la considérer, avant d'admirer la beauté de son corps? Il est certainement d'âge à accepter une causerie. » - « Sans aucun 155 a doute, dit Critias; il aime la philosophie, et en outre, au jugement de ses amis et au sien propre, il est doué pour la poésie. » — « C'est là, mon cher Critias, un héritage de votre ancètre Solon. Appelle ce jeune homme et fais-moi faire la connaissance de ses talents. Fût-il plus jeune qu'il ne l'est, un entretien de ce genre n'aurait rien de déplacé en ta présence, puisque tu es son tuteur et son cousin. » — « Tu as raison, dit-il, faisons le venir. » - S'adressant alors au serb viteur qui l'accompagnait : « Va chercher Charmide et dislui que je désire le présenter à un médecin, à cause de l'indisposition dont il se plaignait». Puis, se tournant vers moi: « Il me disait en effet tout à l'heure qu'il avait eu mal à la tête à son réveil. Vois-tu quelque difficulté à te donner pour un homme qui aurait un remède contre le mal de tête? » - « Aucune difficulté, dis-je; qu'il vienne seulement. » -« Il va venir, » reprit-il.

Début de l'entretien. Préliminaires; position de la question : la sagesse.

Ainsi fut fait : il arriva, et ce fut l'occasion d'une scène fort plaisante ; car chacun de ceux qui étaient assis se mit à s'écarter et à resouler son voisin de toutes ses forces pour faire place à côté

de lui au nouvel arrivant, si bien que, des deux derniers,

<sup>1.</sup> Littéralement: il est beau et bon. On sait que cette expression désigne l'honnête homme au sens large, l'homme distingué et comme il faut.

Και δ Χαιρεφών καλέσας με Τί σοι φαίνεται δ νεανίσκος. Η ἔφη, ὧ Σώκρατες: Οὐκ εὐπρόσωπος: - Ύπερφυως, ἢν δο έγώ. - Οθτος μέντοι, ἔφη, εὶ ἐθέλοι ἀποδθναι, δόξει σοι άπρόσωπος είναι ούτως το είδος πάγκαλός έστιν. - Συνέφασαν οθν καὶ οἱ ἄλλοι ταὐτὰ ταθτα τῷ Χαιρεφώντι· κάγώ. "Ηράκλεις, ἔφην, ὡς ἄμαχον λέγετε τὸν ἄνδρα, εἶ ἔτι αὐτῷ ἐν δή μόνον τυγγάνει προσόν σμικρόν τι. - Τί; ἔφη δ Κριτίας. - Εὶ τὴν ψυχήν, ἢν δ' ἐγώ, τυγχάνει εὖ πεφυκώς. Πρέπει a δέ που, & Κριτία, τοιοθτον αὐτὸν είναι τῆς γε δμετέρας ὄντα οἰκίας. — 'Αλλ', ἔφη, πάνυ καλὸς κάγαθός ἐστιν καὶ ταθτα. - Τί οὖν, ἐφην, οὐκ ἀπεδύσαμεν αὐτοθ αὐτὸ τοθτο καί έθε ασάμεθα πρότερον του είδους; Πάντως γάρ που τηλικουτος ὢν ἤδη ἐθέλει διαλέγεσθαι. — Καὶ πάνυ γε, ἔφη δ Κριτίας, ἐπεί τοι καὶ ἔστιν φιλόσοφός τε καί, ὡς δοκεῖ 155 a άλλοις τε και έαυτβ, πάνυ ποιητικός. - Τοθτο μέν, ην δ' έγω, δ φίλε Κριτία, πόρρωθεν ύμιν το καλον ύπάρχει ἀπο της Σόλωνος συγγενείας. 'Αλλά τί οὐκ ἐπέδειξάς μοι τὸν νεανίαν καλέσας δεθρο; Οὐδὲ γὰρ ἄν που εὶ ἔτι ἐτύγγανε νεώτερος ἄν, αἰσγρὸν ἂν ἢν αὐτῷ διαλέγεσθαι ἡμῖν ἐναντίον γε σοθ, ἐπιτρόπου τε ἄμα καὶ ἀνεψιοθ ὄντος. — ᾿Αλλὰ καλώς, ἔφη, λέγεις, και καλώμεν αὐτόν. - Και ἄμα πρὸς τον ἀκόλουθον. Παῖ, ἔφη, κάλει Χαρμίδην, εἰπών ὅτι μ βούλομαι αὐτὸν ἰατρι συστήσαι περί της ἀσθενείας ής πρώην πρός με έλεγεν δτι ἀσθενοί. — Πρός οὖν ἐμὲ δ Κριτίας. "Εναγγός τοι ἔφη βαρύνεσθαί τι τὴν κεφαλὴν ἔωθεν άνιστάμενος. άλλά τί σε κωλύει προσποιήσασθαι πρός αὐτὸν ἐπίστασθαί τι κεφαλής φάρμακου; — Οὐδέν, ἢν δ' ἐγώ. μόνον έλθέτω. - 'Αλλ' ήξει, ἔφη.

"Όπερ οθν και ἐγένετο. "Ηκε γάρ, και ἐποίησε γέλωτα πολύν ἔκαστος γάρ ήμων των καθημένων ξυγχωρών τὸν c

d 3 έθέλοι B: -λει  $T\parallel$  d 6 λέγετα recc. : λέγεται  $BT\parallel$  d 7 δή rec. : δὲ B om.  $TW\parallel$  455 a  $\iota$  τε B: γε  $T\parallel$  a 5 εἰ ἔτι ἐτόγχανε Goldbacher : ἔτι τυγχάνει B εἰ ἐτόγχανε  $T\parallel$  a 8 καλώμεν rec. : καλούμεν  $BT\parallel$  b 8 ὅπερ T: δ  $B\parallel$   $\frac{\pi}{2}$ πει B.

à chaque extrémité du banc, l'un fut forcé de déguerpir et l'autre culbuté de côté. Charmide prit place entre Critias et moi. A ce moment, mon cher, je me sentis mal à l'aise et ne gardai plus rien de la belle assurance avec laquelle je m'étais promis de soutenir l'entretien. Puis, Critias lui disant que j'étais le possesseur du remède, quand il tourna d vers moi un regard que je ne saurais dire et qu'il fit un mouvement comme pour m'interroger, quand tous les assistants vinrent se ranger en cercle autour de nous, alors, ô mon noble ami, j'aperçus dans l'ouverture de son manteau

55

mouvement comme pour m'interroger, quand tous les assistants vinrent se ranger en cercle autour de nous, alors, ô mon noble ami, j'aperçus dans l'ouverture de son manteau une beauté qui m'enslamma, je perdis la tête, et je songeai que Cydias était un grand maître en amour, lorsqu'il donnait cet avis à un ami à propos d'un bel ensant:

> Chevreau en face d'un lion, Prends garde de ne pas te faire ta part¹.

e Il me sembla que j'étais la victime d'une rencontre toute

remède contre le mal de tête, je lui répondis, non sans

pareille.

Cependant, quand il me demanda si je connaissais le

quelque gêne, que je le connaissais. — « Quel est ce remède? »
me dit-il. Je lui répondis que c'était une certaine plante à
laquelle s'ajoutait une incantation, et que l'incantation jointe
au remède le rendait souverain, mais que sans elle il n'opérait

156 a pas. — « Je vais écrire, me dit-il, l'incantation sous ta
dictée. » — « Avec mon assentiment, ou de force? » lui
dis-je. — Il sourit et dit : « Avec ton assentiment, Socrate?. »
— « Soit, repris-je; mais comment sais-tu mon nom? » —
« Je serais bien coupable si je l'ignorais : tu es fort connu
parmi ceux de mon âge, et dans mon enfance je me souviens
de t'avoir vu en compagnie de Critias. » — « Tu as raison.
J'en serai d'autant plus franc avec toi dans mes explications
b sur l'incantation; mais je me demandais tout à l'heure comment je te ferais comprendre la puissance qui est en elle. En

<sup>1.</sup> Cydias est inconnu. La citation donnée ici se présente sous différentes formes dans les manuscrits et n'est peut être pas d'une exactitude littérale.

<sup>2.</sup> Socrate pose la même question à Charmide à la fin de l'entretien, et Charmide lui répond plaisamment qu'il est prêt à employer la force.

πλησίον ἐώθει σπουδή, ἵνα παρ' αὐτῷ καθέζοιτο, ἕως τῶν ἐπ' ἐσχάτφ καθημένων τὸν μὲν ἀνεστήσαμεν, τὸν δὲ πλάγιον κατεβάλομεν. "Ο δ' ἐλθών μεταξὸ ἐμοῦ τε καὶ τοῦ Κριτίου ἐκαθέζετο. Ἐνταῦθα μέντοι, ὧ φίλε, ἐγὼ ἤδη ἤπόρουν, καί μου ή πρόσθεν θρασύτης ἐξεκέκοπτο, ἢν εἶχον ἐγὼ ὡς πάνυ ραδίως αὐτῷ διαλεξόμενος ἐπειδή δέ, φράσαντος τοῦ Κριτίου ὅτι ἐγὼ εἴην ὁ τὸ φάρμακον ἐπιστάμενος, ἐνέβλεψέν τέ μοι τοῖς ὀφθαλμοῖς ἀμήχανόν τι οἶον καὶ ἀνήγετο ὡς ἐρωτή ἀων, καὶ οἱ ἐν τἢ παλαίστρα ἄπαντες περιέρρεον ἡμᾶς κύκλῷ κομιδή, τότε δή, ὧ γεννάδα, εἶδόν τε τὰ ἐντὸς τοῦ ἱματίου καὶ ἐφλεγόμην καὶ οὐκέτ' ἐν ἐμαυτοῦ ἢν καὶ ἐνόμισα σοφώτατον εἶναι τὸν Κυδίαν τὰ ἐρωτικά, δς εἶπεν ἐπὶ καλοῦ λέγων παιδός, ἄλλῷ ὑποτιθέμενος, εὐλαβεῖσθαι μὴ κατέναντα λέοντος νεβρὸν ἐλθόντα μοῖραν αἰρεῖσθαι κρεῶν αὐτὸς γάρ μοι ἐδόκουν ὑπὸ τοῦ τοιούτου θρέμματος ἑαλωκέναι. Θ

"Όμως δὲ αὐτοῦ ἐρωτήσαντος, εὶ ἐπισταίμην τὸ τῆς κεφαλῆς φάρμακον, μόγις πως ἀπεκρινάμην ὅτι ἐπισταίμην.

— Τι οῦν, ἢ δ' ὅς, ἐστίν; — Καὶ ἐγὰ εἶπον ὅτι αὐτὸ μὲν εἴη φύλλον τι, ἐπφδὴ δὲ τις ἐπὶ τῷ φαρμάκω εἴη, ἢν εὶ μέν τις ἐπάδοι ἄμα καὶ χρῷτο αὐτῷ, παντάπασιν ὑγιὰ ποιοῖ τὸ φάρμακον ἄνευ δὲ τῆς ἐπφδῆς οὐδὲν ὄφελος εἴη τοῦ φύλλου.

— Καὶ ὅς 'Απογράψομαι τοίνυν, ἔφη, παρὰ σοῦ τὴν 156 a ἔπφδήν. — Πότερον, ἢν δ' ἐγώ, ἐάν με πείθης ἢ κὰν μή;

— Γελάσας οῦν 'Εάν σε πείθω, ἔφη, ὧ Σώκρατες. — Εἴεν, ἢν δ' ἐγώ καὶ τοὔνομά μου σὸ ἀκριβοῖς; — Εὶ μὴ ἀδικῶ γε, ἔφη' οὐ γάρ τι σοῦ δλίγος λόγος ἐστὶν ἐν τοῖς ἡμετέροις ἡλικιώταις, μέμνημαι δὲ ἔγωγε καὶ παῖς ὢν Κριτία τῷδε ξυνόντα σε. — Καλῶς γε σύ, ἢν δ' ἐγώ, ποιῶν μάλλον γάρ σοι παρρησιάσομαι περὶ τῆς ἐπφδῆς, οῖα τυγ- ϧ χάνει οὖσα' ἄρτι δ' ἠπόρουν, τίνι τρόπωρ σοι ἐνδειξαίμην

c a sobse Dindorf: 50s: BT  $\parallel$  c 4 natsbálous T: -lábous B  $\parallel$  d 1 té um T: 2é us B  $\parallel$  d 4 èv T: èn' BW  $\parallel$  d 7 natévanta T: natèvanta BW  $\parallel$  unitar T: ábanatús g Osla unita B  $\parallel$  156 a 3 sur TW: om. B  $\parallel$  a 7 refec: 3è BT.

effet, elle n'est pas capable de guérir la tête séparément : tu sais peut-être que les bons médecins, quand un malade vient les trouver pour un mal d'yeux, déclarent qu'on ne saurait soigner les veux isolément, mais qu'il faut soigner la tête pour guérir les yeux, et que, de même, vouloir guérir la tête c seule indépendamment de tout le corps, est une absurdité. Partant de ce principe, ils donnent un régime au corps entier, et c'est en soignant le tout qu'ils s'appliquent à soigner et à guérir la partie malade 1. Ne sais-tu pas que telle est leur doctrine et que les choses sont ainsi? » - « Assurément. » - « Cette méthode te paraît juste et tu l'acceptes? » - « Absolument, »

- Son approbation me rendit courage et peu à peu, retrouvant toute mon audace, je fus pris d'un beau feu. « Il en est de même, à Charmide, de notre incantation. Je l'ai apprise là-bas, à l'armée, d'un médecin thrace, un de ces disciples de Zalmoxis qui, dit-on, savent rendre les gens immortels 2. Ce Thrace me dit que les Grecs avaient raison de parler comme je viens de le rappeler; mais Zalmoxis, ajouta-t-il, notre roi,
- e qui est un dieu, affirme que si les veux ne peuvent être guéris indépendamment de la tête ni la tête indépendamment du corps, ce corps à son tour ne peut être guéri qu'avec l'âme, et que, si les médecins grecs sont impuissants contre la plupart des maladies, cela tient à leur ignorance de l'ensemble qu'ils ont à soigner; de sorte que le tout étant malade, la partie ne peut guérir. Il disait que l'âme est la source d'où découlent pour le corps et pour l'homme entier

157 a tous les biens et tous les maux, comme la tête l'est pour les

1. Cette méthode est celle du régime que doivent suivre les malades en dehors du traitement propre à chaque maladie particulière. On trouve, dans les écrits hippocratiques, un traité Du régime (neci

2. Zalmoxis (ou Zamolxis) était un dieu thrace sur lequel Hérodote rapporte une légende bizarre, en honneur chez les Grecs du Pont (V, 97); ceux-ci racontaient que Zalmoxis, avant d'être dieu, avait été homme, esclave et disciple de Pythagore, et qu'il était devenu ensuite le législateur des Thraces. Cela veut dire, sans doute, que les grecs du Pont, retrouvant chez les Thraces certaines pratiques ou légendes analogues à celles des Pythagoriciens, les expliquaient par ce conte.

τήν δύναμιν αὐτής. "Εστι γάρ, & Χαρμίδη, τοιαύτη οἵα μὴ δύνασθαι τὴν κεφαλὴν μόνον ύγια ποιεῖν, ἀλλ' ώσπερ ἴσως ἤδη καὶ σὐ ἀκήκοας τῶν ἀγαθῶν ἰατρῶν, ἐπειδάν τις αὐτοῖς προσέλθη τοὺς ὀφθαλμοὺς ἀλγῶν, λέγουσί που ὅτι οὐχ οῗόν τε αὐτοὺς μόνους ἐπιχειρεῖν τοὺς ὀφθαλμοὺς ἰᾶσθαι, ἀλλ' ἀναγκαῖον < ἄν > εἴη ἄμα καὶ τὴν κεφαλὴν θεραπεύειν, εἰ μέλλοι καὶ τὰ τῶν ὀμμάτων εῧ ἔχειν' καὶ αῧ τὸ τὴν κεφαλὴν c οἴεσθαι ἄν ποτε θεραπεθσαι αὐτὴν ἐφ' ἑαυτῆς ἄνευ ὅλου τιθ σώματος πολλὴν ἄνοιαν εῗναι. Ἐκ δὴ τούτου τοθ λόγου διαίταις ἐπὶ πῶν τὸ σῶμα τρεπόμενοι μετὰ τοθ ὅλου τὸ μέρος ἐπιχειροθσιν θεραπεύειν τε καὶ ἰᾶσθαι' ἢ οὐκ ἤσθησα ὅτι ταθτα οὕτως λέγουσίν τε καὶ ἔχει; — Πάνυ γε, ἔφη. — Οὐκοθν καλῶς σοι δοκεῖ λέγεσθαι καὶ ἀποδέχει τὸν λόγον — Πάντων μάλιστα, ἔφη.

Κάγω ἀκούσας αὐτοθ ἐπαινέσαντος ἀνεθάρρησά τε καί ἀ μοι κατά σμικρόν πάλιν ή θρασύτης ξυνηγείρετο, καὶ άνεζωπυρούμην και είπον Τοιούτον τοίνυν έστίν, & Χαρμίδη, και το ταύτης της ἐπωδης. "Εμαθον δ' αὐτην ἐγώ έκει έπι στρατιάς παρά τινος των Θρακών των Ζαλμόξιδος ζατρών, οι λέγονται και ἀπαθανατίζειν. "Ελεγεν δέ δ Θράξ οῦτος ὅτι ταθτα μέν [ἐατροί] οἱ Ελληνες, & νυνδή ἐγώ έλεγον, καλώς λέγοιεν άλλά Ζάλμοξις, ἔφη, λέγει δ ήμέτερος βασιλεύς, θεός ἄν, ὅτι ἄσπερ ὀφθαλμούς ἄνευ κεφαλής ο ού δεί ἐπιγειρείν ίδοθαι οὐδὲ κεφαλήν ἄνευ σώματος, οὅτως οδδέ σωμα άνευ ψυχής, άλλά τοθτο και αίτιον είη τοθ διαφεύγειν τούς παρά τοῖς Ελλησιν ἐατρούς τὰ πολλά νοσήματα, δτι τὸ δλον άγνοοῖεν οῦ δέοι τὴν ἐπιμέλειαν ποιεῖσθαι, οῦ μὴ καλώς ἔχουτος ἀδύνατον εἴη τὸ μέρος εὖ ἔχειν. Πάντα γάρ ἔφη ἐκ τῆς ψυχῆς ώρμησθαι καὶ τὰ κακά καὶ τὰ ἀγαθὰ τῷ σώματι και παντί τι άνθρώπω, και έκειθεν έπιρρείν ώσπερ έκ της κεφαλής έπι τὰ δμματα δείν οθν έκείνο και πρώτον 157 α

b 8 2ν εξη Madvig: εξη codd. ε 2 ποτε TW: ποθεν Β ε d 5 Ζαλμόξεδο; Β: Ζαμόλξεδο; TB<sup>2</sup> (item d 8 etc...) ε d η iarpoi secl. Cohet.

veux: qu'il fallait donc s'attaquer d'abord et surtout à la source du mal pour assurer la santé de la tête et de tout le reste du corps. Or le remède de l'âme, disait-il, ce sont de certaines incantations. Celles-ci consistent dans les beaux discours qui font naître dans l'âme la sagesse 1. Quand l'âme possède une sois la sagesse et la conserve, il est facile alors de donner la santé à la tête et au corps entier. En même temps b qu'il me saisait connaître ce remède et ces incantations, il ajoutait : Oue nul ne te persuade de soigner sa tête tant qu'il n'aura pas confié son âme à l'action salutaire de l'incantation. L'erreur présente répandue parmi les hommes, disaitil, est de vouloir entreprendre séparément l'une ou l'autre guérison. Et il me recommandait très instamment de ne jamais consentir, par complaisance pour l'argent, pour la c noblesse ou pour la beauté, à m'écarter de cette règle. Je lui en ai donné ma parole et je dois tenir mon serment. C'est pourquoi, si tu veux bien (comme il l'exige) livrer d'abord ton âme aux incantations du Thrace, je suis prêt à t'offrir le remède qui guérira ta tête; sinon, nous ne pouvons rien pour toi, mon cher Charmide, »

A ces mots, Critias intervint: « Ce mal de tête aura été pour Charmide une rare fortune, s'il est vrai que la guérison de son mal est liée au progrès de son esprit. Mais je t'avertis que de ce n'est pas seulement par la beauté que Charmide l'emporte sur ceux de son âge: c'est aussi par la qualité même que vise, dis-tu, ton incantation; n'est-ce pas la sagesse que tu veux dire? » — « Certainement. » — « Sache donc qu'il passe pour être sans conteste le plus sage des adolescents d'aujour-d'hui, et qu'en cela comme en tout, pour son âge, il ne le cède à personne. » — « Cette supériorité, Charmide, ajoutai-je, est

<sup>1.</sup> On voit par cette dernière phrase que les incantations dont parle Socrate sont avant tout les discours philosophiques et que le terme d'incantation est employé par lui cum grano salis; mais ce n'est pas sans dessein qu'il s'en sert. Il ne faut pas oublier qu'il y a chez lui comme chez Platon un côté mystique et poétique associé à l'esprit dialectique. Là où la dialectique s'arrête impuissante aux yeux de Platon, le rôle du mythe commence: le mythe ne crée pas la science, mais il fait en quelque mesure pressentir le vrai. De même, Socrate parle souvent d'idées ou de visions qui s'offrent à lui par une sorte de divination (cf. Lysis, 216 d).

καὶ μάλιστα θεραπεύειν, εὶ μέλλει καὶ τὰ τῆς κεφαλῆς καὶ τὰ τοῦ ἄλλου σώματος καλῶς ἔγειν. Θεραπεύεσθαι δὲ τὴν ψυγήν ἔφη, ὧ μακάριε, ἐπωδαίς τισιν' τὰς δ' ἐπωδὰς ταύτας τούς λόγους είναι τούς καλούς. ἐκ δὲ τῶν τοιούτων λόγων έν ταῖς ψυγαῖς σωφροσύνην ἐγγίγνεσθαι, ἢς ἐγγενομένης και παρούσης ράδιον ήδη είναι την ύγίειαν και τή κεφαλή και τῷ ἄλλφ σώματι πορίζειν. Διδάσκων οὖν με τό b τε φάρμακον καὶ τὰς ἐπωδάς, ὅπως, ἔφη, τῷ φαρμάκω τούτω μηδείς σε πείσει την αύτοθ κεφαλήν θεραπεύειν, δς αν μή την ψυχην πρώτον παράσχη τη έπωδη ύπό σου θεραπευθήναι. Και γάρ νθν, ἔφη, τοθτ' ἔστιν τὸ άμάρτημα περί τούς ανθρώπους, δτι χωρίς έκατέρου (σωφροσύνης τε καί ύγιείας] ζατροί τινες ἐπιχειροθσιν είναι καί μοι πάνυ σφόδρα ένετέλλετο μήτε πλούσιον οὕτω μηδένα είναι μήτε γενναίον μήτε καλόν, δς έμε πείσει άλλως ποιείν. Έγω οθν - δμώμοκα γὰρ αὐτῷ, καί μοι ἀνάγκη πείθεσθαι — πείσο- c μαι οθν, και σοί, ἐἀν μὲν βούλη κατά τὰς τοθ ξένου ἐντολὰς την ψυχην πρώτον παρασχείν ἐπάσαι ταίς του Θρακός έπωδαίς, προσοίσω τὸ φάρμακον τῆ κεφαλῆ εἰ δὲ μή, οὐκ αν έγοιμεν δ τι ποιοιμέν σοι, & φίλε Χαρμίδη.

\*Ακούσας οὖν μου ὁ Κριτίας ταῦτ' εἰπόντος 'Ερμαίον, ἔφη, ὧ Σώκρατες, γεγονὸς ἄν εἴη ἡ τῆς κεφαλῆς ἀσθένεια τῷ νεανίσκῳ, εἰ ἀναγκασθήσεται καὶ τὴν διάνοιαν διὰ τὴν κεφαλὴν βελτίων γενέσθαι. Λέγω μέντοι σοι ὅτι Χαρμίδης ἀ τῶν ἡλικιωτῶν οὐ μόνον τῇ ἰδέᾳ δοκεῖ διαφέρειν, ἀλλὰ καὶ αὐτῷ τούτῳ, οὖ σὺ φῃς τὴν ἐπῳδὴν ἔχειν φῃς δὲ σωφροσύνης ἢ γάρ; — Πάνυ γε, ἢν δ' ἐγώ. — Εὖ τοίνυν ἴσθι, ἔφη, ὅτι πάνυ πολὺ δοκεῖ σωφρονέστατος εἶναι τῶν νυνί, καὶ τᾶλλα πάντα, εἰς ὅσον ἡλικίας ἤκει, οὐδενὸς χείρων ἄν. — Καὶ γάρ, ἦν δ' ἐγώ, καὶ δίκαιον, ὧ Χαρμίδη, διαφέρειν

<sup>157</sup> b 3 πείσει τος.: πείση BT | b 6 σωφροσύνης τε καὶ ύγιείας om. Laur. 85, 6 ° c τ δμώμονα ΤΒ<sup>2</sup>γρ.: ἄψοσα BW ° c 3 ἐπᾶσα: Β<sup>2</sup>: ἀπάσαις BT d a δοκε: W: ἐδόκε: BT d 5 πάνο πολύ δοκεί σωφρονέστατος Τ: πλείστων δοκεί πολυφρενέστατος B πλείστοις δοκεί σωφρονέστατος Madvig.

fort naturelle: car je ne vois personne ici qui puisse montrer e dans sa double ascendance athénienne une réunion d'ancêtres capables de laisser à leur rejeton un héritage de mérite et de beauté supérieur à celui que les tiens t'ont laissé. Votre maison paternelle, celle de Critias fils de Dropidès, fut célébrée. nous le savons, par Anacréon, par Solon et par d'autres poètes. pour sa beauté, pour sa vertu, pour tous les avantages qui dis-158 a tinguent ceux qu'on appelle les heureux 1. Du côté de ta mère.

il en est de même : Pyrilampe, ton oncle maternel, a passé pour l'homme le plus beau et le plus grand de la Grèce 2 dans toutes ses ambassades auprès du grand-Roi et ailleurs, et au total cette seconde lignée est digne de la première. Étant né de tels ancêtres, tu ne pouvais manquer d'être le premier en b tout. Pour ce qui est de la beauté visible, cher enfant de Glaucon, j'osc dire que tu ne le cèdes en rien à ceux qui

t'ont précédé. S'il est vrai, comme le dit Critias, que tu n'es pas moins bien partagé du côté de la sagesse et des autres

vertus, ta mère a mis au monde un fils privilégié.

Voici donc la question. Si la sagesse réside déjà dans ton âme, comme l'affirme Critias, et si tu en as une provision suffisante, tu n'as nul besoin des incantations de Zalmoxis ni de celles d'Abaris l'Hyperboréen 3, et je puis te donner sans c délai le remède pour la tête; s'il te reste au contraire quelque chose à désirer à cet égard, l'incantation doit précéder le remède. Donne-moi ton opinion personnelle à ce sujet ; dismoi si tu partages son avis et si tu te crois suffisamment pourvu de sagesse, ou si tu penses le contraire. »

- Charmide rougit d'abord et n'en parut que plus charmant, car cette timidité convenait à son âge. Ensuite, non

1. Le mot grec cuò a mplique l'idée d'une faveur divine. Il reste deux vers seulement de l'élégie de Solon sur Critias.

- a. Pyrilampe, fils d'Antiphon, est mentionné par Plutarque comme un ami de Périclès (Péricl. 13). On le surnommait l'Oiseleur (ὀςνιθοτρόφος) à cause de ses paons, qu'il avait sans doute rapportés de Perse. Il épousa en secondes noces Perictioné, la mère de Platon.
- 3. Abaris est un personnage à demi légendaire, une sorte de thaumaturge à qui l'on attribuait, entre autres ouvrages, un poème sur Apollon chez les Hyperboréens. Il était prêtre d'Apollon, suivant Hérodote (iv. 36). On racontait qu'il avait voyagé par toute la terre

σε των άλλων πασιν τοίς τοιούτοις ού γάρ οίμαι άλλον θ οὐδένα τῶν ἐνθάδε ραδίως ἂν ἔχειν ἐπιδεῖξαι ποῖαι δύο οἰκίαι συνελθούσαι εἰς ταὐτὸν τῶν ᾿Αθήνησιν ἐκ τῶν εἰκότων καλλίω αν και αμείνω γεννήσειαν ή έξ ων σύ γέγονας. Η τε γάρ πατρώα δμίν οἰκία, ή Κριτίου τοθ Δρωπίδου, και δπό "Ανακρέοντος και ύπο Σόλωνος και ύπ' άλλων πολλών ποιητων έγκεκωμιασμένη παραδέδοται ήμιν, ώς διαφέρουσα κάλλει τε και άρετη και τη άλλη λεγομένη εδδαιμονία και 158 a αθ ή πρός μητρός ώσαύτως. Πυριλάμπους γάρ του σου θείου ούδεις των έν τήπειρω λέγεται καλλίων και μείζων άνήρ δόξαι είναι, δσάκις ἐκείνος ἢ παρὰ μέγαν βασιλέα ἢ παρὰ άλλον τινά (των έν τηπείρω) πρεσθεύων άφίκετο, σύμπασα δὲ αθτη ή οἰκία οὐδὲν τῆς ἐτέρας ὑποδεεστέρα. Ἐκ δὴ τοιούτων γεγονότα εἰκός σε εἰς πάντα πρώτον εἶναι. Τὰ μέν οὖν δρώμενα της ίδέας, ὢ φίλε παῖ Γλαύκωνος, δοκείς b μοι οὐδένα τῶν πρὸ σοῦ ἐν οὐδενὶ ὑποβεβηκέναι εἰ δὲ δἡ και πρός σωφροσύνην και πρός τάλλα κατά τον τοθδε λόγον ίκανῶς πέφυκας, μακάριόν σε, ἢν δ' ἐγώ, ὢ φίλε Χαρμίδη, ή μήτηρ ἔτικτεν. "Εγει δ' οθν οδτως. Εὶ μέν σοι ἤδη πάρεστιν, ώς λέγει Κριτίας δδε, σωφροσύνη και εί σώφρων ίκανως, οὐδὲν ἔτι σοι δεῖ οὔτε τῶν Ζαλμόξιδος οὔτε τῶν 'Αβάριδος του Ύπερβορέου ἐπωδων, ἀλλ' αὐτό σοι ὰν ήδη δοτέον είη τὸ τῆς κεφαλῆς φάρμακον εὶ δ' ἔτι τούτων ο έπιδεής είναι δοκείς, έπαστέον πρό τής του φαρμάκου δόσεως. Αὐτὸς οὖν μοι εἰπέ, πότερον δμολογεῖς τῷδε καὶ φής ίκανως ήδη σωφροσύνης μετέχειν ή ένδεής είναι;

'Ανερυθριάσας οθν δ Χαρμίδης πρώτον μέν ἔτι καλλίων

e a δύο Ald.: δυοίν BT  $\parallel$  e 3 συνελύουσα: T: καὶ νῶν ἐλθούσα:  $B \parallel$  e 4 καλλίω... ἀμείνων γεννήσειαν T: καλλίων... ἀμείνων γεννήσειαν  $B \parallel$  e 5 οἰκία T: οὐσία  $B \parallel$  158 a a τοῦ σοῦ θείου W: τοῦδε σοῦ δὲ θείου T τοῦδε λέγουσιν  $B \parallel$  a 4 ὁσάκις T: ὁσάκις Tε  $B \parallel$  a 5 τῶν ἐν τἡπείου seel. Ast.  $\parallel$  b a τῶν - ὑπεοδεδηκέναι M advig: τῶν - ὑπεοδεδληκέναι B τῶν προγάνων καταισγύνειν  $T \parallel$  b B καὶ πρός σωφροσύνην καὶ πρός TW: ααὶ πόρρωθεν σωφροσύνην καὶ  $B \parallel$  b A πέρυκας T: περυκυίας  $B \parallel$  b A δεε Cobet: εδε: codd.  $\parallel$  b B αὐτό σοι T: αὐτὸς εδου  $B \parallel$  C A ήδη T: ήδη καὶ B.

459 a

sans noblesse, il me répondit qu'il lui était également difficile d de me dire sur-le-champ oui ou non. « Si je nie que je sois sage, je prononce contre moi-même un jugement assez déplacé, et en outre je donne un démenti à Critias, mon tuteur, ainsi qu'à toutes les personnes qui, selon lui, m'accordent la sagesse. D'autre part, si je réponds affirmativement et que je fasse mon propre éloge, mon langage paraîtra choquant; de sorte que je ne sais comment te répondre. » -« Tes paroles, Charmide, lui dis-je, me paraissent fort raisonnables. Cherchons donc ensemble la réponse à ma demande; de cette façon, tu n'auras pas à dire ce que tu ne veux pas dire, et je n'aborderai pas en aveugle ma tâche de médecin. Si tu le veux bien, je suis prêt à faire avec toi cette enquête, ou sinon, à te laisser tranquille. » - « Rien, dit-il, ne me serait plus agréable que cette recherche; si tu n'a pas d'autre scrupule, fais-la donc de la manière qui te semblera la meilleure. »

Première définition de la sagesse; examen de la définition. — « Voici, dis-je, comment il me semble que nous devons procéder. Il est clair que, si tu possèdes la sagesse, tu dois t'en faire une certaine conception. Il est impossible qu'elle réside réellement en

toi sans que tu aies la sensation de sa présence et sans que cette sensation fasse naître en ton esprit une opinion sur ce qu'elle est et sur son véritable caractère. N'est-ce pas ton avis? » — « Oui, c'est mon avis. » — « Eh bien, puisque tu sais le grec, ne peux-tu m'expliquer en quoi consiste ce que tu penses ? » — « Peut-être, » dit-il. — « Pour que nous puissions former une conjecture sur sa présence ou son absence, dis-moi donc, repris-je, ce qu'est la sagesse à ton b avis. » — Il eut d'abord un instant d'hésitation et ne pouvait se décider à répondre. Il finit cependant par dire que la sagesse consistait à montrer en tout ce qu'on fait une dignité calme : dans sa démarche, dans sa conversation, dans toute sa conduite; « en somme, dit-il, elle me paraît se résumer dans une certaine absence de précipitation. »

sans manger, portant toujours, en signe de sa mission divine, une flèche qu'Apollon lui avait donnée.

1. « Puisque tu sais le grec », dit Socrate; il s'agit moins encore,

έφάνη και γάρ το αίσγυντηλον αύτου τη ήλικία ἔπρεψεν. έπειτα και ούκ άγεννως άπεκρίνατο είπεν γάρ ότι ού δάδιον εξη έν τω παρόντι οὐθ' δμολογείν οὖτε ἐξάρνω είναι τὰ ἐρωτώμενα. Ἐὰν μὲν γάρ, ἢ δο ὅς, μὴ φῶ εἶναι σώφρων, ἀ άμα μὲν ἄτοπον αὐτὸν καθ' ἑαυτοθ τοιαθτα λέγειν, άμα δὲ καὶ Κριτίαν τόνδε ψευδή ἐπιδείξω καὶ ἄλλους πολλούς, οξο δοκώ εξναι σώφρων, ώς δ τούτου λόγος έὰν δ' αν φω και έμαυτὸν ἐπαινῶ, ἴσως ἐπαγθὲς φανεῖται ιώστε οὐκ ἔγω ὁ τί σοι ἀποκρίνωμαι. - Και ἐγώ εἶπον ὅτι μοι εἰκότα φαίνει λέγειν, & Χαρμίδη, Καί μοι δοκεί, ήν δ' έγώ, κοινή αν είναι σκεπτέον είτε κέκτησαι είτε μή δ πυνθάνομαι. Ίνα μήτε ο σύ ἀναγκάζη λέγειν & μή βούλει, μήτ' αὖ ἐγὼ ἀσκέπτως έπι την ιατρικήν τρέπωμαι. Εί οθν σοι φίλον, έθέλω σκοπείν μετά σοθ εί δὲ μή, ἐᾶν. - 'Αλλά πάντων μάλιστα, ἔφη, φίλον· άστε τούτου γε ένεκα, όπη αὐτὸς οἴει βέλτιον < αν>σκέψασθαι, ταύτη σκόπει.

- Τήδε τοίνυν, ἔφην ἐγώ, δοκεῖ μοι βελτίστη είναι ή σκέψις περί αὐτου. Δήλον γάρ ὅτι, εἴ σοι πάρεστιν σωφροσύνη, έγεις τι περί αὐτης δοξάζειν. Ανάγκη γάρ που 159 a ένοθσαν αὐτήν, εἴπερ ἔνεστιν, αἴσθησίν τινα παρέγειν, ἐξ ης δόξα αν τίς σοι περί αὐτης εἴη, ὅ τί ἐστιν καὶ ὁποῖόν τι ή σωφροσύνη. ἢ οὐκ οἶει; — "Εγωγε, ἔφη, οἷμαι. — Οὐκοθν τοθτό γε, ἔφην, δ οἴει, ἐπειδήπερ ἐλληνίζειν ἐπίστασαι, κάν εξποις δήπου αὐτὸ ὅ τί σοι φαίνεται; - "Ισως, έφη. - Ίνα τοίνυν τοπάσωμεν είτε σοι ένεστιν είτε μή, είπε, ην δ' έγώ, τί φής είναι σωφροσύνην κατά την σην δόξαν. - Καὶ δς τὸ μὲν πρώτον ἄκνει τε καὶ οὐ πάνυ b ήθελεν ἀποκρίνασθαι ἔπειτα μέντοι είπεν ὅτι οί δοκοί σωφροσύνη είναι τὸ κοσμίως πάντα πράττειν και ήσυχή, ἔν τε ταῖς δδοῖς βαδίζειν και διαλέγεσθαι, και τὰ ἄλλα πάντα ώσαύτως ποιείν. Καί μοι δοκεί, ἔφη, συλλήβδην ήσυγιότης τις είναι δ έρωτάς.

c 7 οἱ βάδιον Τ : ἄλογον Β || d 7 ἄν είνα: Salvini : εἴη ἄν είναι BT || e 5 βίλτιον ἄν Heindorf : βελτίοι BT || 459 b ο δοκοι Β : δοκει Τ.

- « C'est peut-être vrai, répondis-je : il est certain qu'on dit souvent des gens calmes qu'ils sont des sages. Voyons pourtant ce que vaut cette affirmation. Dis-moi, la sagesse c n'est-elle pas une chose louable? » - « Assurément. » -« Chez un maître d'écriture, que loue-t-on? Est-ce la lenteur ou la rapidité à tracer des lettres égales? » - « La rapidité. » - « Et dans la lecture? lequel vaut le mieux? » - « La rapidité. » - « Et dans le jeu de la cithare ou dans la lutte. n'y a-t-il pas beaucoup plus de mérite à être rapide et vif que lent et calme? » — « Sans doute. » — « Et aussi dans le pugilat, dans le pancrace 1? » — « Oui. » — « Et dans la course, dans le saut, dans tous les exercices du corps, les mouved ments vifs et rapides ne sont-ils pas ceux qu'on loue, et les mouvements lents et froids ceux qu'on blâme? » — « Évidemment. » — « Il est donc évident que, dans les choses du corps, ce n'est pas la lenteur, mais au contraire la rapidité qui est surtout belle et louable. N'est-il pas vrai? » — « Sans doute. » — « Mais la sagesse, disons-nous, est belle? » — « Oui. » — « Donc, en ce qui concerne le corps, c'est la rapidité, et non la lenteur, qui est sage, puisque la sagesse est belle. » — « Cela paraît certain. »

— « Mais apprendre facilement, c'est apprendre vite, et apprendre difficilement, c'est apprendre lentement et péniblement. » — « Oui. » — « Ne vaut-il pas mieux, quand on enseigne, enseigner vite et vivement, que lentement et avec peine? » — « Qui. » — « Et la mémoire? S'il s'agit d'acquérir ou de conserver les souvenirs, vaut-il mieux qu'elle soit lente et pénible ou rapide et vive? » — « Rapide et vive. » — « Et la finesse de l'esprit, n'est-elle pas plutôt un effet de la vivacité que de la lenteur? » — « C'est vrai. » — « Ainsi quand il s'agit de comprendre ce qu'on dit, chez le maître d'écriture, chez le cithariste ou partout ailleurs, l'éloge va au plus rapide et non au plus lent? » — « Oui. » — « Allons plus loin. Dans les opérations de la pensée et dans la

è — « Mais quoi? dis-je : lequel vaut mieux, apprendre facilement ou difficilement? » — « Apprendre facilement. »

en effet, d'une définition vraiment philosophique que de l'explication d'un mot pris dans le sens que lui attribue l'usage ordinaire.

<sup>1.</sup> Le pancrace est un mélange de lutte et de pugilat.

- "Aρ' οθν, ην δ' έγώ, εθ λέγεις; Φασί γέ τοι, & Χαρμίδη, τούς ήσυγίους σώφρονας είναι ζδωμεν δή εί τι λέγουσιν. Εἰπὲ γάρ μοι, οὐ τῶν καλῶν μέντοι ἡ σωφροσύνη ο έστιν ; - Πάνυ γε, ἔφη. - Πότερον οὖν κάλλιόν ἐστιν ἐν γραμματιστοθ τά δμοία γράμματα γράφειν ταχύ ή ήσυχή; - Ταγύ. - Τί δ' ἀναγιγνώσκειν; Ταγέως ἢ βραδέως; -Ταγέως. - Καὶ μὲν δὴ καὶ τὸ κιθαρίζειν ταγέως καὶ τὸ παλαίειν δξέως πολύ κάλλιον του ήσυγή τε και βραδέως; - Nai. - Τι δέ; Πυκτεύειν τε και παγκρατιάζειν οὐγ ώσαύτως : - Πάνυ γε. - Θείν δὲ καὶ ἄλλεσθαι καὶ τὰ τοῦ σώματος ἄπαντα ἔργα, οὐ τὰ μὲν δξέως καὶ ταχύ γιγνόμενα d τά του καλου έστιν, τά δὲ μόγις τε καὶ ήσυχη τά του αίσγροθ; - Φαίνεται. - Φαίνεταί ἄρα ἡμιν, ἔφην ἐγώ, κατά γε τὸ σῶμα οὐ τὸ ἡσύγιον, ἀλλὰ τὸ τάγιστον καὶ ὁξύτατον κάλλιστου δυ. "Η γάρ: - Πάνυ γε. - "Η δέ γε σωφροσύνη καλόν τι ην: - Ναί, - Οὐ τοίνυν κατά γε τὸ σωμα ή ήσυγιότης ἄν, άλλ' ή ταγυτής σωφρονέστερον είη, έπειδή καλόν ή σωφροσύνη. - "Εοικεν, ἔφη. - Τί δέ; ἢν δ' έγώ, εὐμαθία κάλλιον ή δυσμαθία; — Εὐμαθία. — "Εστιν θ δέ γ', ἔφην, ή μὲν εὐμαθία ταγέως μανθάνειν; 'Η δὲ δυσμαθία ήσυγή και βραδέως : - Ναί. - Διδάσκειν δέ άλλον ού ταχέως κάλλιον και σφόδρα μάλλον ή ήσυχή τε και βραδέως; - Ναί. - Τί δέ; 'Αναμιμνήσκεσθαι καὶ μεμνήσθαι ήσυχή τε καί βραδέως κάλλιον ή σφόδρα καί ταχέως; - Σφόδρ', ἔφη, και ταγέως. - "Η δ' ἀγγίνοια οὐγὶ δξύτης 160 a τίς ἐστιν τῆς ψυχῆς, ἀλλ' οὐχὶ ἡσυχία; - 'Αληθῆ. -Οδκοθν και το ξυνιέναι τά λεγόμενα, και έν γραμματιστοθ και κιθαριστού και άλλοθι πανταχού, ούγ ώς ήσυγαίτατα άλλ' ὡς τάγιστά ἐστι κάλλιστον; - Ναί. - 'Αλλά μὴν ἔν γε ταίς ζητήσεσιν της ψυχής και τω βουλεύεσθαι ούχ δ

b γ φασί γέ τοι Τ: φασίν Β || c α κάλλιον έστιν Schanz: κάλλιστον codd. || c 6 του Τ: που Β || d α μόγες Heindorf: βραδέα μόγες codd. || d 3 άρα Τ: γ' άρα Β || d γ ή ήσυγεύτης Τ: ή om. Β || e 4 κάλλιον rec.: καὶ κάλλιον BT || 460 a 5 κάλλιστον anon.: κάλλιστα codd.

b délibération, ce n'est pas le plus lent, semble-t-il, celui qui n'arrive pas à débrouiller ses résolutions ou ses idées, qui obtient la palme; c'est le plus agile et le plus prompt à faire ce travail. » — « C'est exact. »

- a Ainsi, dans toutes les choses de l'esprit et du corps, ò Charmide, nous voyons la vivacité rapide l'emporter sur la lenteur difficile. » — « Il semble bien. » — « Alors. la sagesse n'est pas une lenteur, et la vie sage n'est pas une vie lente, en vertu de notre raisonnement, puisqu'une vie sage est nécessairement belle. Des deux sortes d'action, en effet, c celles qui sont accomplies avec lenteur nous sont apparues comme n'étant jamais, ou presque jamais, supérieures en fait à celles qui s'exécutent avec vitesse et force. Si donc, mon cher ami, les actions calmes, en mettant les choses au mieux, ne sont pas plus souvent belles que les rapides et les fortes, il en résulte que la sagesse ne saurait consister dans la lenteur plutôt que dans la rapidité et la force, soit qu'il s'agisse de la marche, ou de la parole, ou de toute autre chose, et d qu'une vie calme ne saurait être à ce titre plus sage qu'une vie active, puisque nous avons admis que la sagesse était une belle chose et puisque la rapidité ne nous est point apparue comme moins belle que la lenteur. » — « Ton opinion, Socrate, dit il, me paraît juste. »

Nouvelle définition
et
nouvel examen.

Alors, repris-je, il faut que tu recommences à t'examiner avec plus d'attention encore, et quand tu auras découvert l'effet que produit en toi la présence de la sagesse, quand tu auras discerné le caractère qui lui permet de produire cet effet, alors, tout bien considéré, dis-moi exactement et courageusement ce que tu crois e qu'elle est¹. » — Après un moment de silence et de réflexion vraiment virile : « Il me semble, dit-il, que la sagesse fait qu'on rougit de certaines choses et rend l'àme sensible à la honte; je crois qu'elle est identique à la pudeur. » — « Mais, dis-je, n'as-tu pas reconnu avec moi que la sagesse était une belle chose? » — « Sans doute. » — « Et n'est-il

<sup>1.</sup> Cette fois, Charmide est invité à s'examiner lui-même et l'explication est plutôt psychologique que simplement verbale.

ήσυγιώτατος, ώς έγω οίμαι, και μόγις βουλευόμενός τε και άνευρίσκων ἐπαίνου δοκεῖ ἄξιος εἶναι, ἀλλ' ὁ δῷστά τε καὶ þ τάγιστα τοθτο δρών. - "Εστιν ταθτα, ἔφη. - Οὐκοθν πάντα, ην δ' έγω, ω Χαρμίδη, ήμιν και τά περί την ψυχήν και τά περι τό σώμα, τά του τάγους τε και της δξύτητος καλλίω φαίνεται ή τὰ τής βραδυτήτός τε και ήσυχιότητος; -Κινδυνεύει, έφη. - Οὐκ ἄρα ήσυγιότης τις ή σωφροσύνη άν εξη, οὐδ' ήσύχιος ὁ σώφρων βίος, ἔκ γε τούτου τοθ λόγου, έπειδή καλόν αὐτὸν δεί είναι σώφρονα ὄντα. Δυοίν γάρ δή τά ἔτερα, ἢ οὐδαμοθ ἡμῖν ἢ πάνυ που δλιγαγοθ αί ἡσύγιοι ε πράξεις έν τῷ βίω καλλίους ἐφάνησαν ἢ αἱ ταγεῖαί τε καὶ ίσγυραί. Εὶ δ' οῦν, ὡ φίλε, ὅ τι μάλιστα μηδέν ἐλάττους αί ήσύχιοι των σφοδρών τε καὶ ταχειών πράξεων τυγχάνουσιν καλλίους οδσαι, οδδε ταύτη σωφροσύνη αν εξη μαλλόν τι τὸ ήσυγη πράττειν του σφόδρα τε καί ταγέως, οὐτε ἐν βαδισμώ οὐτε ἐν λέξει οὔτε ἄλλοθι οὐδαμοῦ, οὐδὲ ὁ ἡσύχιος βίος τοθ μή ήσυγίου σωφρονέστερος αν είη, ἐπειδή ἐν τῷ d λόγω των καλών τι ήμιν ή σωφροσύνη ύπετέθη, καλά δὲ οὖχ ήττον <τά> ταγέα των ήσυγίων πέφανται. - 'Ορθως μοι δοκείς, ἔφη. ὁ Σώκρατες, εἰρηκέναι.

— Πάλιν τοίνυν, ἢν δ' ἐγώ, ἃ Χαρμίδη, μαλλον προσέχων τὸν νοθν καὶ εἰς σεαυτὸν ἀποβλέψας, ἐννοήσας ὁποῖόν τινά σε ποιεῖ ἡ σωφροσύνη παροθσα καὶ ποία τις οῧσα τοιοθτον ἀπεργάζοιτο ἄν, πάντα ταθτα συλλογισάμενος εἰπὲ εῧ καὶ ἀνδρείως, τί σοι φαίνεται εἶναι; — Καὶ δς ἐπισχών καὶ επάνυ ἀνδρικῶς πρὸς ἑαυτὸν διασκεψάμενος. Δοκεῖ τοίνυν μοι, ἔφη, αἰσχύνεσθαι ποιεῖν ἡ σωφροσύνη καὶ αἰσχυντηλὸν τὸν ἄνθρωπον, καὶ εἶναι ὅπερ αἰδώς ἡ σωφροσύνη. — Εἶεν, ἢν δ' ἐγώ, οὐ καλὸν ἄρτι ὡμολόγεις τὴν σωφροσύνην εἶναι; — Πάνυ γ', ἔφη. — Οὐκοθν καὶ ἀγαθοὶ ἄνδρες οἱ σώφρονες;

<sup>160</sup> a 7 ἡσυγμότατος Cohet: -χώτατος codd. | c 6 του Schanz: ἡ του ΒΤ ἢ το Priscianus || c 6-7 ούτε ... ούτ: Priscianus : ού τό... ού τό codd. || c γ ούδὶ rec. : ούδὶν ΒΤ || d ι βίος Heindorf: βίος κόσμιος codd. || d 3 τὰ add. rec. || d 6 ἀποθλόψες Το ἀπομέλ- Β.

pas vrai que les sages sont bons en même temps que sages? »
— « Oui. » — « Peut-on appeler bonne une chose qui ne rendrait pas bon? » — « Non certes. » — « La sagesse, par conséquent, n'est pas seulement belle, elle est bonne. » — « Je le crois. » — « Mais quoi? Homère, à ton avis, n'a-161 a t-il pas raison de dire :

La pudeur est une mauvaise compagne pour l'homme indigent 1 ? »

— « Il a raison. » — « A ce compte, la pudeur est à la fois bonne et mauvaise. » — « C'est probable. » — « Mais la sagesse, elle, est un bien s'il est vrai que par sa présence elle rend les hommes bons, sans jamais les rendre mauvais. » — « Ce que tu dis me paraît juste. » — « S'il en est ainsi, la sagesse ne peut être identique à la pudeur, puisque l'une est un b bien et que l'autre est indifféremment bonne ou mauvaise. »

- « Ton raisonnement, Socrate, me Troisième paraît juste, dit-il. Mais voici une autre définition définition de la sagesse que je te prie de Charmide d'examiner. Récemment, j'ai entendu et examen de cette définition. dire à quelqu'un que la sagesse consiste pour chacun de nous à faire ce qui le regarde. Vois donc si cela te paraît exact. » — « Scélérat, lui dis-je, c'est de Critias ici présent que tu tiens cette définition, ou de quelque c habile homme. » — « D'un autre que moi, peut-être, dit Critias, mais elle n'est sûrement pas de moi. » — « Qu'importe, Socrate, dit Charmide, de qui je la tiens? » - « Cela n'importe nullement, repris-je; car nous n'avons pas à examiner qui l'a dite, mais si elle est vraie ou non. » — « A la bonne heure, » dit-il.

— « Sans doute; mais si nous parvenons à voir ce qui en est, j'en serai surpris; car cela ressemble à une énigme. »
d — « En quoi? » dit-il. — « En ceci que l'auteur de cette définition, quand il employait ces mots, faire ce qui nous regarde, disait une chose et en pensait une autre. Le maître d'école, à ton avis, quand il lit ou écrit, fait-il une chose qui en vaille la peine? » — « Sans aucun doute. » — « Se borne-t-il donc à écrire ou à lire son propre nom? N'est-ce

<sup>1.</sup> Homère, Odyssée, XVII, 347.

— Ναί. — \*Αρ° οὖν ἄν εἴη ἀγαθὸν δ μὴ ἀγαθοὺς ἀπεργάζεται; — Οὐ δῆτα. — Οὐ μόνον οὖν ἄρα καλόν, ἀλλὰ καὶ ἀγαθόν ἐστιν. — \*Εμοιγε δοκεῖ. — Τί οὖν; ἢν δ° ἐγώ· 161 a \*Ομήρφ οὐ πιστεύεις καλῶς λέγειν, λέγοντι ὅτι

αίδως δ' οὐκ ἀγαθή κεχρημένω ἀνδρὶ παρείναι;

- "Εγωγ', ἔφη. "Εστιν ἄρα, ὡς ἔσικεν, αἰδώς οὐκ ἀγαθόν καὶ ἀγαθόν. Φαίνεται. Σωφροσύνη δέ γε ἀγαθόν, εἴπερ ἀγαθοὺς ποιεῖ οῖς ἀν παρῆ, κακοὺς δὲ μή. 'Αλλὰ μὴν οὕτω γε δοκεῖ μοι ἔχειν, ὡς σὺ λέγεις. Οὐκ ἄρα σωφροσύνη ἄν εἴη αἰδώς, εἴπερ τὸ μὲν ἀγαθὸν τυγχάνει ὄν, αἰδώς δὲ δὴ οὐδὲν μαλλον ἀγαθὸν ἢ κακόν.
- 'Αλλ' ἔμοιγε δοκεῖ, ἔφη, ῷ Σώκρατες, τοῦτο μὲν ὀρθῶς λέγεσθαι τόδε δὲ σκέψαι τί σοι δοκεῖ εἶναι περὶ σωφροσύνης. ''Αρτι γὰρ ἀνεμνήσθην δ ἤδη του ἤκουσα λέγοντος, ὅτι σωφροσύνη εἴη τὸ τὰ ἑαυτοῦ πράττειν. Σκόπει οὖν τοῦτο εἰ ὀρθῶς σοι δοκεῖ λέγειν ὁ λέγων. Καὶ ἐγώ '' Ω μιαρέ, ἔφην, Κριτίου τοῦδε ἀκήκοας αὐτὸ ἢ ἄλλου του τῶν σοφῶν. ε ''Εοικεν, ἔφη ὁ Κριτίας, ἄλλου οὐ γὰρ δὴ ἐμοῦ γε. ''Αλλὰ τί διαφέρει, ἢ δ' δς ὁ Χαρμίδης, ῷ Σώκρατες, ὅτου ἤκουσα; Οὐδέν, ἢν δ' ἐγώ πάντως γὰρ οὐ τοῦτο σκεπτέον, ὅστις αὐτὸ εἶπεν, ἀλλὰ πότερον ἀληθὲς λέγεται ἢ οὖ. Νῦν ὀρθῶς λέγεις, ἢ δ' ὅς.
- Νή Δία, ἢν δ' ἐγώ· ἀλλ' εἰ καὶ εύρήσομεν αὐτό ὅπη γε ἔχει, θαυμάζοιμ' ἄν' αἰνίγματι γάρ τινι ἔοικεν. "Οτι δὴ τί γε; ἔφη. "Ότι οὐ δήπου, ἢν δ' ἐγώ, ἢ τὰ ῥήματα ἀ ἐφθέγξατο, ταύτη καὶ ἐνόει δ λέγων σωφροσύνην εἶναι τὸ τὰ αὕτοῦ πράττειν. "Η σὐ οὐδὲν ἡγεῖ πράττειν τὸν γραμματιστήν, ὅταν γράφη ἢ ἀναγιγνώσκη; "Εγωγε, ἡγοῦμαι μὲν οῦν, ἔφη. Δοκεῖ οῦν σοι τὸ αῦτοῦ ὄνομα μόνον γράφειν δ γραμματιστής καὶ ἀναγιγνώσκειν, ἢ ὑμᾶς τοὺς

<sup>161</sup> b 1 δη Schanz: μη codd. ] η Paris. 1809: η και BT || b 5 κη Bekker: ἀν εξη codd. ] c 8 δη: δη Τ: εὶ δη Β || d 2 δ λέγων Coist.: λέγων BT.

pas vous, enfants, qu'il enseigne, et n'écriviez-vous pas les noms de vos ennemis aussi bien que les vôtres ou ceux de vos amis? » — « Assurément. » — « Faut-il en conclure que vous étiez des brouillons dénués de sagesse quand vous faisiez cela? » — « Pas le moins du monde. » — « Cee pendant, vous faisiez des actes qui ne vous concernaient pas, si du moins la lecture et l'écriture sont des actes. » - « Ce sont des actes, très évidemment. » — « Et le fait de guérir. de bâtir, de tisser, de pratiquer un art quelconque, est un acte aussi. » — « Sans doute. » — « Mais alors, dis-je, estimes-tu que, dans une cité bien ordonnée, la loi doive prescrire à chacun de tisser et de laver ses propres vêtements, de fabriquer ses chaussures, et aussi ses fioles, ses étrilles, et

162 a tout le reste, sans jamais s'occuper des objets du voisin, sans jamais agir ni rien faire que pour son usage personnel? » -« Ce n'est pas mon avis, » dit-il. — « Cependant, la cité bien ordonnée est celle où règne la sagesse. » — « Oui. » — « Donc la sagesse ne consiste pas à se conduire ainsi et à faire ses propres affaires de cette façon. » — « Il semble que non. »

- « C'était donc parler par énigme, comme je le disais tout à l'heure, que d'affirmer que la sagesse consiste à faire ses propres affaires : autrement ce langage eut été trop b absurde. Est-ce donc un sot qui t'a donné cette définition? » - « Pas le moins du monde, reprit Charmide; c'était au contraire un homme qui a la réputation d'être fort habile. » - « C'est donc bien une énigme qu'il te proposait, en se rendant compte qu'il est difficile de savoir ce que signifient ces mots, faire ses propres affaires. » — « Peut-être, » dit-il. — « Ou'entends-tu toi-même par là? Ne peux-tu me l'expliquer? » - « J'en serais fort en peine, pour ma part; mais peut-être l'auteur lui-même n'a-t-il pas très bien su ce qu'il voulait dire. » Tout en parlant, Charmide souriait, et lançait un regard vers Critias.

Critias, qui donnait depuis quelque de Critias. temps des signes d'agitation, et qui, tout c Intervention en prenant des airs avantageux devant Charmide et les autres, avait peine à se dominer, ne put y tenir plus longtemps. Il me paraît en effet de toute évidence παίδας διδάσκειν, ή οὐδὲν ήττον τὰ τῶν ἐγθρῶν ἐγράφετε η τα δμέτερα και τα των φίλων δνόματα: - Οὐδέν ήττον. - "Η οὖν ἐπολυπραγμονεῖτε καὶ οὐκ ἐσωφρονεῖτε τοθτο δρώντες ; - Οὐδαμώς. - Καὶ μὴν οὐ τὰ δμέτερά γε αὐτών έπράττετε, είπερ τὸ γράφειν πράττειν τί έστιν και τὸ ε άναγιγνώσκειν. - 'Αλλά μην ἔστιν. - Καὶ γάρ τὸ ἰδσθαι, δ έταίρε, και τὸ οἰκοδομείν και τὸ ὑφαίνειν και τὸ ἡτινιοθν τέγνη ότιοθν των τέγνης ἔργων ἀπεργάζεσθαι πράττειν δήπου τί ἐστιν. - Πάνυ γε. - Τί οὖν; ἢν δ' ἐγώ, δοκεῖ ἄν σοι πόλις εθ οἰκεῖσθαι ὑπὸ τούτου τοθ νόμου τοθ κελεύοντος τὸ ἐαυτοθ ἱμάτιον ἔκαστον δφαίνειν καὶ πλύνειν, καὶ ύποδήματα σκυτοτομείν, και λήκυθον και στλεγγίδα και τάλλα πάντα κατά τὸν αὐτὸν λόγον, τῶν μὲν ἀλλοτρίων μὴ 162 2 άπτεσθαι, τὰ δὲ ἑαυτοθ ἔκαστον ἐργάζεσθαί τε καὶ πράττειν : - Οὐκ ἔμοιγε δοκεῖ, ἢ δ' ὅς. - 'Αλλά μέντοι, ἔφην έγω, σωφρόνως γε οἰκοθσα εὖ ἄν οἰκοῖτο. — Πῶς δ' οὖκ; ἔφη. - Οὐκ ἄρα, ἢν δ' ἐγώ, τὸ τὰ τοιαθτά τε καὶ οὕτω τὰ αύτου πράττειν σωφροσύνη αν είη. - Οὐ φαίνεται.

— "Ηινίττετο ἄρα, ὡς ἔοικεν, ὅπερ ἄρτι ἐγὼ ἔλεγον, ὁ λέγων τὸ τὰ αὐτοθ πράττειν σωφροσύνην εἶναι' οὐ γάρ που οὕτω γε ἢν εὐήθης: ἤ τινος ἠλιθίου ἤκουσας τουτὶ λέγοντος, ϧ ἃ Χαρμίδη; — "Ηκιστά γε, ἔφη, ἐπεί τοι καὶ πάνυ ἐδόκει σοφὸς εἶναι. — Παντὸς τοίνυν μᾶλλον, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, αἴνιγμα αὐτὸ προὔβαλεν, ὡς δν χαλεπὸν τὸ τὰ αύτοθ πράττειν γνῶναι ὅ τί ποτε ἔστιν. — "Ισως, ἔφη. — Τί οθν ἄν εἴη ποτὲ τὸ τὰ αῦτοθ πράττειν; ἔχεις εἰπεῖν; — Οὐκ οἶδα μὰ Δία ἔγωγε, ἢ δ' ὅς' ἀλλ' ἴσως οὐδὲν κωλύει μηδὲ τὸν λέγοντα μηδὲν εἰδέναι ὅ τι ἐνόει. — Καὶ ἄμα ταθτα λέγων ὑπεγέλα τε καὶ εἰς τὸν Κριτίαν ἀπέβλεπεν.

Και δ Κριτίας δήλος μέν ήν και πάλαι άγωνιων και ο φιλοτίμως πρός τε του Χαρμίδην και πρός τους παρόντας έχων μόγις δ' έαυτον έν τῷ πρόσθεν κατέχων, τότε οῦχ

e 6 25 olas obat TW : aunstobat B : 162 a 4 ya B2 : ze BT.

que c'était lui, comme j'en avais eu le soupçon, qui avait fourni à Charmide sa définition. Charmide, désireux d'amener Critias à prendre sa place et à défendre lui-même son œuvre, le provoquait à dessein en donnant la partie de comme perdue. Critias, piqué au vif, lui fit une querelle assez semblable à celle d'un poète contre un acteur qui a trahi son œuvre. Le regardant en face, il lui dit : « Crois-tu donc, Charmide, parce que tu ne comprends pas ces mots, faire ses propres affaires, que l'auteur de cette définition ne la comprenne pas non plus? »— « Mon cher Critias, lui disignificat per étant au vive to be faire a la comprende pas non plus? »— « Mon cher Critias, lui disignificat per étant par la comprende par lui disignificat per étant par la comprende par lui disignificat per étant par la comprende par lui disignification per la comprende par lui disignification per lui disignification per lui disignification per lui avait per lui av

64

e dis-je, il n'est pas étonnant qu'un très jeune homme ne voie pas le sens de ces mots. Il est naturel aussi que ton âge et tes études te permettent de les entendre. Si tu admets que la sagesse soit ce qu'il dit et si tu consens à prendre sa place dans la discussion, il me sera beaucoup plus agréable d'examiner avec toi si cette définition est juste ou non. »

- « J'admets la définition, dit Critias, et je prends la place de Charmide. » — « A merveille, répondis-je. Admetstu aussi (c'est la question que je lui posais tout à l'heure) 163 a que les artisans fassent une œuvre? » — « Oui. » — « Et que cette œuvre concerne non seulement eux-mêmes, mais aussi les autres? » — « Les autres aussi. » — « Ils peuvent donc être sages tout en s'occupant des affaires d'autrui? » -« Quelle difficulté à cela? » — « Aucune pour ce qui est de moi; mais il en est une peut-être pour celui qui fait consister la sagesse à s'occuper de ses propres affaires, et qui ne voit ensuite aucune contradiction entre la sagesse et le fait de s'occuper des affaires des autres. » — « Reconnaître qu'on peut être sage en fabriquant pour autrui, est-ce donc dire b qu'on peut l'être en faisant les affaires des autres? » — « Ainsi, tu distingues entre la fabrication et l'action? » - « Sans doute; et de même entre le travail et la fabrication. Car j'ai appris d'Hésiode 1, dit-il, que « le travail n'est jamais une honte ». Crois-tu donc que, s'il avait appliqué

<sup>1.</sup> Hésiode, Les Travaux et les Jours, 309 suiv.: « Le travail n'est jamais une honte: la honte est de ne rien faire. Si tu travailles, celui qui ne fait rien bientôt enviera ta richesse: richesse toujours est suivie de mérite et de gloire ». Une grande partie du poème est le développement du conseil donné par Hésiode à son frère (v. 297): « Travaille, insensé Persès ».

οδός τε έγένετο δοκεί γάρ μοι παντός μαλλον άληθές είναι. δ έγω υπέλαβου, του Κριτίου άκηκοέναι του Χαρμίδην ταύτην την ἀπόκρισιν περί της σωφροσύνης. Ο μέν οθν Χαρμίδης βουλόμενος μή αὐτὸς ὑπέγειν λόγον, ἀλλ' ἐκείνον τῆς άποκρίσεως, ύπεκίνει αὐτὸν ἐκεῖνον, καὶ ἐνεδείκνυτο ὡς έξεληλεγμένος εξη. δ δ' οὐκ ήνέσγετο, άλλά μοι ἔδοξεν δ δργισθήναι αὐτῷ ἄσπερ ποιητής ὑποκριτή κακῶς διατιθέντι τά έαυτου ποιήματα. ώστ' έμβλέψας αὐτῷ εἶπεν. Οὕτως οίει, & Χαρμίδη, εί σύ μη οίσθα δ τί ποτ' ένδει δς ἔφη σωφροσύνην είναι τὸ τὰ ξαυτοθ πράττειν, οὐδὲ δὴ ἐκείνον είδέναι; - 'Αλλ', & βέλτιστε, ἔφην ἐγώ, Κριτία, τοθτον μέν οὐδέν θαυμαστόν άγνοείν τηλικοθτον όντα σε δέ που θ είκος είδέναι και ήλικίας ένεκα και ἐπιμελείας. Εὶ οὖν ξυγγωρείς τοθτ' είναι σωφροσύνην όπερ ούτοσι λέγει, και παραδέχη τὸν λόγον, ἔγωγε πολύ ἂν ἥδιον μετὰ σοθ σκοποίμην, εἴτ' ἀληθὲς εἴτε μὴ τὸ λεγθέν.

— "Αλλά πάνυ ξυγχωρω, ἔφη, καὶ παραδέχομαι. — Καλως γε σὰ τοίνυν, ἢν δ' ἐγώ, ποιῶν. Καί μοι λέγε. ἢ καὶ ὰ νυνδὴ ἢρώτων ἔγὼ ξυγχωρεῖς, τοὺς δημιουργοὺς πάντας ποιεῖν τι; — "Εγωγε. — "Η οὖν δοκοθσί σοι τὰ ἑαυτῶν μόνον 163 a ποιεῖν ἢ καὶ τὰ τῶν ἄλλων; — Καὶ τὰ τῶν ἄλλων. — Σωφρονοθσιν οὖν οὐ τὰ ἑαυτῶν μόνον ποιοθντες; — Τί γὰρ κωλύει; ἔφη. — Οὐδὲν ἐμέ γε, ἢν δ' ἐγώ· ἀλλ' δρα μὴ ἐκεῖνον κωλύει, δς ὑποθέμενος σωφροσύνην εἶναι τὸ τὰ ἑαυτοθ πράττειν ἔπειτα οὐδέν φησι κωλύειν καὶ τοὺς τὰ τῶν ἄλλων πράττοντας σωφρονεῖν. — 'Εγὼ γὰρ ποθ, ἢ δ' δς, τοθθ' ὡμολόγηκα, ὡς οἱ τὰ τῶν ἄλλων πράττοντες σωφρονοθσιν, εἰ τοὺς ποιοθντας ὡμολόγησα; — Εἰπέ μοι, ἢν ϸ δ' ἐγώ, οὐ ταὐτὸν καλεῖς τὸ ποιεῖν καὶ τὸ πράττειν; — Οῦ μέντοι, ἔφη· οὐδέ γε τὸ ἐργάζεσθαι καὶ τὸ ποιεῖν. "Εμαθον γὰρ παρ' "Ησιόδου, 8ς ἔφη, ἔργον οὐδὲν εἶναι ὄνειδος.

d 4 σὸ T: σοὶ  $B \parallel e$  α εἰκὸς εἰδέναι T: εἰδέναι  $BW \parallel 163$  a 7 κοῦ Cobet: που codd.  $\parallel$  b  $\pi$  εἰ Heindorf:  $\tilde{\eta}$  B  $\tilde{\eta}$  T  $\tilde{\eta}$   $W \parallel$  b 4 Γργον H. Estienne: Γργον δ' codd.

aux choses dont tu parles les mots de « travail » et d' « action », il n'aurait vu rien de honteux dans le métier d'un corroyeur, d'un fabricant de salaisons, d'un prostitué? N'en crois rien, Socrate: Hésiode, selon moi, distingue la fabrication de l'action et du travail, et il considère qu'une œuvre fabriquée peut attirer le blâme, si elle n'est pas accompagnée de beauté, c' tandis que le travail n'est jamais blâmable. Car ce qu'il

tandis que le travail n'est jamais blâmable. Car ce qu'il appelait travail, c'était la création d'œuvres belles et utiles, et les créations de cette sorte étaient à ses yeux des travaux et des actions. Il faut affirmer que celles-là seules étaient selon lui les affaires propres de chacun, et que tout ce qui est nuisible était chose étrangère. En sorte qu'Hésiode, comme tous les hommes sensés, appelait sage celui qui s'oc-

cupe de ce qui le regarde. »

d - « Mon cher Critias, lui dis-je, dès le début de ton discours, je crois avoir saisi ta pensée; j'ai compris que tu appelais bonnes les choses qui nous étaient propres et personnelles, et que tu donnais le nom d'action à la création des choses bonnes: car j'ai cent fois entendu Prodicos discuter sur la signification des mots. Quoi qu'il en soit, j'admets que tu donnes aux mots le sens que tu voudras; montre-moi seulement à quoi tu les appliques. Reprenons donc les choses de plus haut et définis avec précision ce que nous voulons e dire: l'action ou la fabrication (peu importe le mot) qui produit des choses bonnes, tu l'appelles sagesse? » — « Oui. » — « Celui qui agit mal, par conséquent, n'est pas sage, mais seulement celui qui agit bien. » — « Eh quoi! très cher, serais-tu d'un autre avis? » — « Laissons cela, repris-je; il ne s'agit 'pas de ce que je pense, mais de ce que tu dis. » - « Je dis donc, reprit-il, que celui dont les œuvres sont mauvaises, et non bonnes, n'est pas sage, et que le sage est celui dont les œuvres sont bonnes, et non mauvaises ; je définis la sagesse l'action qui produit le bien : est-ce clair? » - « Tu as peut-être raison; mais ce qui m'étonne, c'est que

- « Tu as peut-être raison; mais ce qui m'étonne, c'est que 164 a tu paraiscroire que les sages ignorent qu'ils soient sages. » — « Je ne le crois pas du tout. » — « Ne me disais-tu pas tout à l'heure

<sup>1.</sup> L'art de distinguer les diverses nuances des mots synonymes était une des inventions qui avaient fait la célébrité de Prodicos. Cf. Hippias majeur, 282 c.

Οξει οῦν αὐτόν, εἰ τὰ τοιαῦτα ἔργα ἐκάλει καὶ ἔργάζεσθαι καὶ πράττειν, οῖα νυνδή σὺ ἔλεγες, οὐδενὶ ἄν ὄνειδος φάναι εἶναι σκυτοτομοῦντι ἢ ταριχοπωλοῦντι ἢ ἐπ' οἰκήματος καθημένω; Οὐκ οἴεσθαί γε χρή, ὧ Σωκρατες, ἀλλά καὶ ἐκεῖνος οῖμαι ποίησιν πράξεως καὶ ἐργασίας ἄλλο ἐνόμιζεν, καὶ ποίημα μὲν γίγνεσθαι ὅνειδος ἐνίοτε, ὅταν μὴ μετὰ τοῦ ο καλοῦ γίγνηται, ἔργον δὲ οὐδέποτε οὐδὲν ὅνειδος τὰ γὰρ καλῶς τε καὶ ὡφελίμως ποιούμενα ἔργα ἐκάλει, καὶ ἔργασίας τε καὶ πράξεις τὰς τοιαύτας ποιήσεις. Φάναι δέ γε χρὴ καὶ οἰκεῖα μόνα τὰ τοιαῦτα ἡγεῖσθαι αὐτόν, τὰ δὲ βλαβερὰ πάντα ἀλλότρια ὅστε καὶ Ἡσίοδον χρὴ οἴεσθαι , καὶ ἄλλον, ὅστις φρόνιμος, τὸν τὰ αῦτοῦ πράττοντα τοῦτον σώφρονα καλεῖν.

- "Ω Κριτία, ἢν δ' ἐγώ, καί εὐθὺς ἀρχομένου σου σχεδὸν d έμάνθανον τὸν λόγον, ὅτι τὰ οἰκεῖά τε καὶ τὰ αύτοῦ ἀγαθὰ καλοίης, και τὰς τῶν ἀγαθῶν ποιήσεις πράξεις και γὰρ Προδίκου μυρία τινά άκήκοα περί δνομάτων διαιρούντος. 'Αλλ' έγω σοι τίθεσθαι μέν των δνομάτων δίδωμι δπη αν βούλη ἔκαστον· δήλου δὲ μόνον ἐφ' ὅ τι ἄν φέρης τοὔνομα 8 τι αν λέγης. Νθν οθν πάλιν έξ άρχης σαφέστερον δρισαι. άρα την των άγαθων πράξιν ή ποίησιν ή δπως σύ βούλει ε δνομάζειν, ταύτην λέγεις σύ σωφροσύνην είναι; — "Εγωγε, ἔφη. — Οὐκ ἄρα σωφρονεί δ τὰ κακὰ πράττων, ἀλλ' δ τάγαθά; - Σοι δέ, ἢ δ' ὅς, ἃ βέλτιστε, οὐγ οὕτω δοκεῖ; - "Ea, ην δ' έγω· μη γάρ πω τὸ έμοι δοκοθν σκοπωμεν, άλλ' 8 σύ λέγεις νθν. - 'Αλλά μέντοι ἔγωγε, ἔφη, τὸν μή άγαθά, άλλά κακά ποιοθυτα οδ φημι σωφρονείν, τον δὲ άγαθά, άλλά μή κακά, σωφρονείν την γάρ των άγαθων πράξιν σωφροσύνην είναι σαφώς σοι διορίζομαι.

— Και οὐδέν γέ σε ἴσως κωλύει άληθη λέγειν· τόδε γε μέν- 164 a τοι, ἢν δ' ἐγώ, θαυμάζω, εί σωφρονοθντας ἀνθρώπους ήγεῖ

 $<sup>\</sup>mathbf{b}$  6 Έλεγες  $\mathbf{T}\mathbf{W}$  : λέγεις  $\mathbf{B}$  ||  $\mathbf{d}$  5 αν βούλη  $\mathbf{W}$  : αν θέλη  $\mathbf{B}$  βούλει  $\mathbf{T}$   $\mathbf{d}$   $\mathbf{e}$  8 των άγαθων  $\mathbf{T}\mathbf{W}$  : των  $\mathbf{B}$  ||  $\mathbf{164}$  α  $\mathbf{r}$  γέσε  $\mathbf{T}\mathbf{W}$  : γε  $\mathbf{T}$ .

que les artisans, en s'occupant des affaires des autres, pouvaient être sages? » - « Sans doute; quelle conclusion tires-tu de là ? » - « Aucune : mais dis-moi : le médecin. quand il guérit son malade, fait-il, selon toi, chose utile à lui-même en même temps qu'à son malade? » - « Certainement. » — « Celui qui agit ainsi ne fait-il pas son devoir ? » b - « Oui. » - « L'homme qui fait son devoir n'est-il pas sage? » — « C'est évident. » — « Or le médecin sait-il nécessairement quand son remède est utile et quand il ne l'est pas? Et de même chaque artisan, s'il doit tirer profit de son travail, ou non? » — « Peut-être l'ignore-t-il. » — « Ainsi, repris-je, le médecin, que son remède réussisse ou c non, peut avoir agi parfois sans savoir ce qu'il faisait? Cependant, s'il réussit, tu l'appelles sage. N'est-ce point ce que tu disais? » — « Oui. » — « Par conséquent, si je ne me trompe, quand il guérit son malade, il agit sagement et il est sage, mais sans savoir qu'il l'est? »

Nouvelle définition proposée par Critias : se connaître soimême.

d

— « C'est impossible, Socrate, et si tu penses qu'on puisse tirer une pareille conclusion de mes déclarations antérieures, je suis prêt à les retirer; je rougirais moins d'avouer mon erreur que d'accorder qu'on puisse être sage sans le

66

savoir: car, pour mon compte, je définirais volontiers la sagesse la connaissance de soi-même, d'accord avec l'auteur de l'inscription de Delphes 1. Cette inscription, en effet, me semble être la parole de bienvenue que le dieu adresse aux arrivants, à la place du salut ordinaire « réjouis-toi », trouvant sans doute cette dernière formule déplacée et jugeant que nous devons nous inviter les uns les autres non à nous réjouir, mais à être sages. De cette façon, le dieu adresse aux arrivants un salut bien supérieur à celui des hommes, et c'est

1. La célèbre inscription de Delphes, qui a prêté à tant de commentaires, paraît bien avoir eu un sens plus religieux que psychologique et signifiait probablement: « Connais ta condition mortelle »; en d'autres termes: « Souviens-toi de ta faiblesse et redoute la démesure (ઉ૦ρις). » L'homme, en effet, qui oublie sa condition pêche contre la loi divine et encourt par cela même la colère des dieux: il s'expose à la Némésis.

66

σύ άγνοεῖν ὅτι σωφρονοθσιν. — ᾿Αλλ᾽ οὐγ ἡγοθμαι, ἔφη. — Οὐκ δλίγον πρότερον, ἔφην ἐγώ, ἐλέγετο ὑπὸ σοῦ, ὅτι τοὺς δημιουργούς οὐδὲν κωλύει και αξ τὰ τῶν ἄλλων ποιοθντας σωφρονείν: - Ελέγετο γάρ, ἔφη άλλὰ τί τοθτο; - Οὐδέν. άλλά λέγε εί δοκεί τίς σοι ζατρός, ύγια τινά ποιων, ἀφέλιμα καὶ ξαυτώ ποιείν καὶ ἐκείνω δν ἰῷτο; - "Εμοιγε. - b Οὐκοθν τὰ δέοντα πράττει δ γε ταθτα πράττων; - Ναί, Ο τὰ δέοντα πράττων οὐ σωφρονεῖ; — Σωφρονεῖ μὲν οθν. - "Η οθν και γιγνώσκειν ανάγκη τῷ ἰατρῷ, ὅταν τε δφελίμως ίδται και όταν μή; Και έκάστω τινί των δημιουργων, δταν τε μέλλη δνήσεσθαι άπό του έργου ου αν πράττη, καὶ ὅταν μή : - "Ισως οὔ. - "Ενίστε ἄρα, ἢν δ' ἐγώ, ἀφελίμως πράξας ή βλαβερώς δ ζατρός οὐ γιγνώσκει έαυτὸν ὡς ς ἔπραξεν καίτοι ἀφελίμως πράξας, ὡς ὁ σὸς λόγος, σωφρόνως ἔπραξεν ἢ οὐχ οὕτως ἔλεγες; — "Εγωγε. — Οὖκοθν, ώς ἔοικεν, ἐνίστε ἀφελίμως πράξας πράττει μὲν σωφρόνως καὶ σωφρονεῖ, ἀγνοεῖ δ' ἑαυτὸν ὅτι σωφρονεῖ;

— 'Αλλά τοῦτο μέν, ἔφη, ὧ Σώκρατες, οὐκ ἄν ποτε γένοιτο, ἀλλ' εἴ τι σὺ οἴει ἐκ τῶν ἔμπροσθεν ὑπ' ἐμοῦ ὡμολογημένων εἰς τοῦτο ἀναγκαῖον εἶναι συμβαίνειν, ἐκείνων ἄν τι ἔγωγε μᾶλλον ἀναθείμην, καὶ οὐκ ἄν αἰσχυνθείην τότε μὴ οὐχὶ ἀ ὀρθῶς φάναι εἰρηκέναι, μᾶλλον ἤ ποτε συγχωρήσαιμ' ἄν ἀγνοοῦντα αὐτὸν ἑαυτὸν ἄνθρωπον σωφρονεῖν. Σχεδὸν γάρ τι ἔγωγε αὐτὸ τοῦτό φημι εἶναι σωφροσύνην, τὸ γιγνώσκειν ἑαυτόν, καὶ ξυμφέρομαι τῷ ἐν Δελφοῖς ἀναθέντι τὸ τοιοῦτον γράμμα. Καὶ γὰρ τοῦτο οὕτω μοι δοκεῖ τὸ γράμμα ἀνακεῖσθαι, ὡς δὴ πρόσρησις οὖσα τοῦ θεοῦ τῶν εἰσιόντων ἀντὶ τοῦ Χαῖρε, ὡς τούτου μὲν οὐκ ὀρθοῦ ὄντος τοῦ προσρήματος, ὁ τοῦ χαίρειν, οὐδὲ ὁεῖν τοῦτο παρακελεύεσθαι ἀλλήλοις, ἀλλά σωφρονεῖν. Οὕτω μὲν δἡ ὁ θεὸς προσαγορεύει τοὺς εἰσιόντας εἰς τὸ ἱερὸν διαφέρον τι ἡ οἱ ἄνθρωποι, ὡς δια-

**b** 5 kaástar tiví Schanz : kaástar ti B kaástar TW  $\parallel$  b 6 oð TW : toð B  $\parallel$  maátar BW : maátar  $\parallel$  c 7 oð W : coð BŤ  $\parallel$  d 1 tött  $\mu$ h Schanz : let  $\mu$ h BŤ  $\parallel$  e 2 toð zaípeiv B² Stob. : tô zaípeiv BT.

ce qu'a compris l'auteur de la dédicace, si je ne me trompe : le dieu, en guise de salut, leur dit en réalité : Soyez sages. Mais il le dit, en sa qualité de devin, sous une forme énigmatique : « Sois sage » ou « Connais-toi toi-même », c'est au fond la même chose, ainsi qu'il résulte du texte et que je le soutiens; mais on peut s'y tromper, et c'est ce qui est arrivé aux auteurs des inscriptions suivantes, « Rien de trop ». et « Caution appelle malheur » : comme ils voyaient dans le « Connais-toi toi-même » un conseil et non un salut du dieu. ils ont voulu apporter à leur tour leur part de bons conseils et ils en ont fait des inscriptions dédicatoires. Tout ce discours, Socrate, aboutit à ceci : je retire tout ce que j'ai dit précéh demment. Peut-être avais-tu raison sur certains points, peutêtre n'avais-je pas tort sur d'autres; mais rien n'était tout à fait clair dans nos affirmations. Je suis prêt maintenant à discuter si tu contestes que la sagesse consiste à se connaître soi-même. »

Discussion de la nouvelle définition de Critias : intermède sur la méthode. — « Mon cher Critias, ton attitude envers moi semble m'attribuer la prétention de connaître les choses sur lesquelles je pose des questions, et tu parais croire qu'il dépend de moi de t'accorder ce que tu demandes; il n'en est rien;

67

j'examine avec toi chaque problème à mesure qu'il se présente parce que je n'en possède pas la solution; après examen, je te dirai volontiers si je suis, oui ou non, d'accord avec toi, mais attends que j'aie terminé mon enquête. »— « Fais-donc ton enquête, » dit-il.

— « C'est ce que je vais faire. Si la sagesse consiste à connaître une certaine chose, il est clair qu'elle est une science et qu'elle est la science d'une chose particulière. N'est-il pas vrai? » — « Oui : la science de soi-mème. » — « Et la médecine est la science de la santé? » — « Oui. » — « Si tu me demandais maintenant, étant donné que la médecine est la science de la santé, à quoi elle sert et quel avantage elle nous procure, je te répondrais qu'elle nous est fort utile, puisque son œuvre propre est de d nous donner la santé, chose fort précieuse. Admets-tu ce raisonnement? » — « Je l'admets. » — « Si tu me demandais, à propos de l'architecture, quelle œuvre elle réalise en tant

νοούμενος ανέθηκεν δ άναθείς, ώς μοι δοκεί και λέγει πρός τὸν ἀεὶ εἰσιόντα οὐκ ἄλλο τι ἢ Σωφρόνει, φησίν, Αἰνιγματωδέστερον δὲ δή, ὡς μάντις, λέγει τὸ γὰρ Γνωθι σαυτόν καὶ τὸ Σωφρόνει ἔστιν μὲν ταὐτόν, ὡς τὰ γράμματά φησιν καὶ 165 a ένώ, τάγα δ' ἄν τις οἰηθείη ἄλλο είναι, δ δή μοι δοκοθσιν παθείν και οι τὰ δστερον γράμματα ἀναθέντες, τό τε Μηδέν άγαν και τὸ Ἐγγύη πάρα δ' ἄτη. Και γάρ οδτοι ξυμβουλήν δήθησαν είναι το Γνωθι σαυτόν, άλλ' οὐ των εἰσιόντων [ξνεκεν] ύπο του θεου πρόσρησιν είθ' ίνα δή και σφείς μηδέν ήττον συμβουλάς γρησίμους άναθείεν, ταθτα γράψαντες ἀνέθεσαν. Οῦ δὴ οῦν ἔνεκα λέγω, ὧ Σώκρατες, ταθτα πάντα, τόδ' ἐστίν· τὰ μὲν ἔμπροσθέν σοι πάντα άφίημι ζοως μέν γάρ τι σύ έλεγες περί αὐτῶν ὀρθότερον, b ἴσως δ' ἐγώ, σαφὲς δ' οὐδὲν πάνυ ἢν ὧν ἐλέγομεν· νθν δ' έθέλω τούτου σοι διδόναι λόγον, εί μή δμολογείς σωφροσύνην είναι τὸ γιγνώσκειν αὐτὸν ἑαυτόν.

— "Αλλ", ην δ" έγω, δ Κριτία, σύ μὲν ὡς φάσκοντος ἐμοθ εἰδέναι περὶ ὧν ἔρωτῶ, προσφέρει πρός με, καὶ ἐἀν δὴ βούλωμαι, ὁμολογήσοντός σοι τὸ δ" οὐχ οὕτως ἔχει, ἀλλὰ ζητῶ γὰρ μετὰ σοθ ἀεὶ τὸ προτιθέμενον διὰ τὸ μὴ αὐτὸς εἰδέναι σκεψάμενος οὖν ἐθέλω εἰπεῖν εἴτε ὁμολογῶ εἴτε ο μή ἀλλ ἐπίσχες ἕως ὰν σκέψωμαι. — Σκόπει δή, η δ" ὅς.

— Καὶ γάρ, ἢν δ' ἐγώ, σκοπῶ. Εἰ γὰρ δὴ γιγνώσκειν γέ τί ἐστιν ἡ σωφροσύνη, δῆλον ὅτι ἐπιστήμη τις ἄν εἴη καὶ τινός ἢ οὔ; — "Εστιν, ἔφη, ἑαυτοῦ γε. — Οὐκοῦν καὶ ἰατρική, ἔφην, ἐπιστήμη ἐστὶν τοῦ ὑγιεινοῦ; — Πάνυ γε. — Εἰ τοίνυν με, ἔφην, ἔροιο σύ, ἰατρικὴ ὑγιεινοῦ ἐπιστήμη οὖσα τί ἡμῖν χρησίμη ἐστὶν καὶ τί ἀπεργάζεται, εἴποιμ' ἄν ὅτι οὐ σμικρὰν ἀφελείαν τὴν γὰρ ὑγίειαν καλὸν ἡμῖν ἔργον ἀ ἀπεργάζεται, εἰ ἀποδέχη τοῦτο. — 'Αποδέχομαι. — Καὶ εἰ τοίνυν με ἔροιο τὴν οἰκοδομικήν, ἐπιστήμην οῦσαν τοῦ

<sup>165</sup> a 6 èvenev secl. Cobet  $\parallel$  spels T: adtol spels W adtol pris  $B \parallel b$  1 adtol T: adtol  $B \parallel b$  7 dialognisortes so: Heused: dialognisortes sow  $BT \parallel c$  3 regularity  $TB^2$ : - fixed  $B \parallel c$  6 Estive W: Est, BT.

que science de la construction, je te répondrais : nos habitations. Et ainsi de suite pour les autres arts. Par conséquent, à propos de la sagesse aussi, puisque tu la définis « la science de soi-même », si je te demande : quelle est, Critias, l'œuvre belle et digne de son nom que réalise pour nous la sagesse?

68

tu dois pouvoir me répondre. Je t'écoute. »

— « Ta question, Socrate, est mal posée. La sagesse n'est pas une science pareille aux autres, pas plus que les autres ne se ressemblent entre elles. Ta question, au contraire, suppose que toutes les sciences sont pareilles. Mais où vois-tu que le calcul et la géométrie produisent des œuvres comparables aux maisons bâties par l'architecture, aux étoffes produites par le tissage, et aux produits d'une foule d'autres arts qu'on pourrait citer? Peux-tu m'en montrer une seule qui présente ce caractère? Je t'en défie. » — Je lui répondis: « Tu as raison; mais je puis te montrer l'objet propre de

ces sciences, toujours distinct de la science elle-même. Ainsi le calcul a pour objet le pair et l'impair, leur qualité numérique propre et leur rapport entre eux. N'est-ce pas

vrai? » — « Parfaitement, » dit-il. — « Ainsi le pair et l'impair sont distincts de l'arithmétique elle-même? » — b « Sans doute. » — « A son tour la statique est la science du plus lourd et du plus léger, mais le léger et le lourd sont distincts de la statique. En conviens-tu? » — « J'en conviens. » — « Indique-moi donc quel est l'objet, différent de la sagesse elle-même, auquel se rapporte cette science qu'est la sagesse. »

« C'est là le point, Socrate: ta question touche à la différence essentielle qui distingue la sagesse des autres sciences, tandis que tu t'obstines à chercher leur ressemblance<sup>1</sup>. La vérité, c toute différente, est que les autres sciences ont un objet distinct d'elles-mêmes, au lieu que la sagesse, seule entre toutes, a pour objet propre à la fois les autres sciences et elle-même. Tu ne l'ignores pas, tant s'en faut; mais tu fais ce dont tu

<sup>1.</sup> Socrate cherche toujours, quelle que soit la chose à définir, en quoi elle ressemble à d'autres analogues et en quoi elle s'en distingue. C'est là le principe même de la définition socratique, fondée sur la détermination du genre prochain et de la différence propre, comme disent les logiciens.

οἰκοδομικοῦ, τί φημι ἔργον ἀπεργάζεσθαι, εἴποιμ' ἄν ὅτι οἰκήσεις ὡσαύτως δὲ καὶ τῶν ἄλλων τεχνῶν. Χρὴ οὖν καὶ σὲ ὑπὲρ τῆς σωφροσύνης, ἐπειδὴ φὴς αὐτὴν ἑαυτοῦ ἐπιστήμην εἶναι, ἔχειν εἰπεῖν ἐρωτηθέντα, ὧ Κριτία, σωφροσύνη, ἐπιστήμη οὖσα ἑαυτοῦ, τί καλὸν ἡμῖν ἔργον ἀπεργάζεται θ καὶ ἄξιον τοῦ ὀνόματος; Ἡθι οὖν, εἰπέ.

- 'Αλλ', & Σώκρατες, ἔφη, οὐκ ὀρθώς ζητείς οὐ γάρ δμοία αθτη πέφυκεν ταῖς ἄλλαις ἐπιστήμαις, οὐδέ γε αί ἄλλαι άλλήλαις σύ δ' ώς δμοίων ούσων ποιή την ζήτησιν. Επεί λέγε μοι, ἔφη, τῆς λογιστικῆς τέγνης ἢ τῆς γεωμετρικῆς τί ἐστιν τοιοθτον ἔργον οδον οἰκία οἰκοδομικής ἢ ἱμάτιον ύφαντικής ή άλλα τοιαθτ' ἔργα, & πολλά ἄν τις ἔγοι πολλών τεχνών δείξαι; Έχεις οθν μοι και σύ τούτων τοιοθτόν 166 α τι ἔργον δεῖξαι; 'Αλλ' οὐχ ἔξεις. — Καὶ ἐγὼ εἶπον ὅτι. Αληθή λέγεις άλλά τόδε σοι ἔγω δείξαι, τίνος ἐστίν έπιστήμη έκάστη τούτων των ἐπιστημών, δ τυγγάνει δν άλλο αὐτής της ἐπιστήμης. Οΐον ή λογιστική ἐστίν που του άρτίου και του περιττου, πλήθους όπως έγει πρός αύτά και πρός ἄλληλα. ή γάρ; - Πάνυ γε, ἔφη. - Οὐκοθν έτέρου δντος τοθ περιττοθ και άρτίου αὐτής τῆς λογιστικῆς; - Πως δ' οδ ; - Και μήν αδ ή στατική του βαρυτέρου τε b και κουφοτέρου σταθμού έστιν. ἔτερον δέ ἐστιν τὸ βαρύ και τό κοθφον τής στατικής αὐτής. Ξυγγωρείς; - "Εγωγε. - Λέγε δή, και ή σωφροσύνη τίνος έστιν έπιστήμη, δ τυγχάνει έτερον δν αὐτης της σωφροσύνης ;

— Τοθτό ἐστιν ἐκεῖνο, ἔφη, δ Σωκρατες ἐπ' αὐτὸ ἥκεις ἐρευνων, ὅτω διαφέρει πασων των ἐπιστημων ἡ σωφροσύνη το δὲ ὁμοιότητά τινα ζητεῖς αὐτῆς ταῖς ἄλλαις. Τὸ δ' οὐκ ἔστιν οὕτως, ἄλλ' αἱ μὲν ἄλλαι πῶσαι ἄλλου εἰσιν ἐπιστῆμαι, ε ἐαυτων δ' οὔ, ἡ δὲ μόνη των τε ἄλλων ἐπιστημων ἐπιστήμη ἐστὶ καὶ αὐτὴ ἑαυτῆς. Καὶ ταθτά σε πολλοθ δεῖ λεληθέναι

e 4 ómoia auth T: ómoim; taoth  $B \parallel e$  7 taoustov T: tó toisútov  $B \parallel b$  2 istev: Heindorf: istev statism, eodd.  $\parallel b$  3 x2 tó B: to x2 T  $\parallel b$  7 raskv T: rhito BW.

te désendais tout à l'heure : tu cherches à me résuter, sans souci du sujet même de la discussion. » — « Ton erreur est grande, repris-je, si tu crois qu'en essayant de te réfuter j'obéisse à un autre motif que celui qui me ferait examiner la d valeur de mes propres idées, je veux dire la crainte de croire savoir ce que j'ignore en réalité. Je t'affirme qu'en ce moment même c'est ce que je fais et que si je discute ton raisonnement, c'est d'abord dans mon intérêt propre, et peut-être aussi dans l'intérêt de nos amis : car n'est-ce pas, à ton avis, un avantage pour tout le monde que nulle obscurité ne subsiste sur la vérité des choses? » — « C'est tout à fait mon avis, Socrate. » — « Courage donc, mon très cher, et réponds à mes questions selon ce qui te semble vrai, sans te soucier de savoir si c'est Critias ou Socrate qui est convaincu d'erreur : attache-toi au seul raisonnement et que la conclusion de l'examen soit ce qu'elle pourra. » — « Soit, dit-il, j'y consens; ton idée me paraît raisonnable. » - « Eh bien, repris-je, dis-moi ce que tu penses de la sagesse. »

Reprise de la discussion sur la définition de Critias, modifiée et élargie. — « Je dis donc, reprit-il, que, seule entre toutes les sciences, la sagesse a pour objet à la fois elle-même et toutes les autres sciences. » — « Ainsi, dis-je, étant la science de toutes les connaissances, elle est aussi la science de l'igno-

69

467 a rance? » — « Assurément. » — « Le sage, par conséquent, seul entre tous, est capable de se connaître, de s'examiner tui-même de manière à se rendre compte de ce qu'il sait et de ce qu'il ignore; et il est capable aussi d'examiner les autres sur ce qu'ils savent ou croient savoir, de manière à reconnaître ce qu'ils savent réellement et au contraîre ce qu'ils ignorent en croyant le savoir; et cela, le sage seul peut le faire. De sorte que la sagesse et la connaîssance de soimême consistent à savoir ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas. Est-ce bien là ta pensée? » — « Oui, » dit-il. — « Revenons sur nos pas, lui dis-je: le troisième coup est le bon¹.
b Reprenons notre examen du début et voyons d'abord s'il est possible, oui ou non, de reconnaître qu'on a ou qu'on n'a

<sup>1.</sup> Littéralement : la troisième (coupe) au dieu sauveur. Locution proverbiale empruntée à une coutume des banquets.

άλλά γάρ, οξμαι, δ άρτι οὐκ ἔφησθα ποιείν, τοῦτο ποιείς. έμε γάρ επιγειρείς ελέγγειν, εάσας περί οδ δ λόγος εστίν. - Olov, ήν δ' έγώ, ποιείς ήγούμενος, εί δ τι μάλιστα σὲ ἐλέγγω, ἄλλου τινὸς ἔνεκα ἐλέγγειν ἢ οδπερ ἔνεκα κᾶν έμαυτον διερευνώμην τί λέγω, φοβούμενος μή ποτε λάθω d ολόμενος μέν τι ελδέναι, ελδώς δὲ μή. Καὶ νθν δὴ οδν ἔγωγέ φημι τοθτο ποιείν, τὸν λόγον σκοπείν μάλιστα μὲν ἐμαυτοθ ἔνεκα, ἴσως δὲ δὴ και τῶν ἄλλων ἐπιτηδείων ἢ οὐ κοινὸν οξει άγαθον εξναι σχεδόν τι πασιν άνθρώποις, γίγνεσθαι καταφανές ἔκαστον τῶν ὄντων ὅπη ἔχει; — Καὶ μάλα, ἢ δ' δς, ἔγωγε, & Σώκρατες. — Θαρρών τοίνυν, ἢν δ' ἐγώ, δ μακάριε, ἀποκρινόμενος τὸ ἐρωτώμενον ὅπη σοι φαίνεται, ἔα χαίρειν εἴτε Κριτίας ἐστίν εἴτε Σωκράτης ὁ ἐλεγγό- e μενος άλλ' αὐτῷ προσέχων τὸν νοθν τῷ λόγῷ σκόπει, ὅπη ποτὲ ἐκβήσεται ἐλεγχόμενος. — ᾿Αλλά, ἔφη, ποιήσω οὕτω. δοκείς γάρ μοι μέτρια λέγειν. - Λέγε τοίνυν, ην δ' έγώ, περί της σωφροσύνης πως λέγεις :

- Λέγω τοίνυν, ή δ' ός, ότι μόνη των άλλων ἐπιστημών αὐτή τε αύτης ἐστίν και τῶν ἄλλων ἐπιστημῶν ἐπιστήμη. - Οὐκοθν, ἢν δ² ἐγώ, καὶ ἀνεπιστημοσύνης ἐπιστήμη ἂν εἴη, είπερ και ἐπιστήμης; - Πάνυ γε, ἔφη. - Ο ἄρα σώφρων 167 a μόνος αὐτός τε έαυτὸν γνώσεται καὶ οΐός τε ἔσται ἐξετάσαι τί τε τυγχάνει είδως και τί μή, και τούς άλλους ώσαύτως δυνατός ἔσται ἐπισκοπεῖν τί τις οίδεν και οἴεται, εἴπερ οίδεν, και τι αδ οἴεται μέν εἰδέναι, οἶδεν δ' οδ, τῶν δ' ἄλλων οδδείς και ἔστιν δή τοῦτο τὸ σωφρονείν τε και σωφροσύνη και το ξαυτόν αὐτον γιγνώσκειν το είδέναι ά τε οίδεν και & μή οίδεν. "Αρα ταθτά ἐστιν & λέγεις; — "Εγωγ', ἔφη. - Πάλιν τοίνυν, ήν δ' έγώ, τὸ τρίτον τῷ σωτήρι, ἄσπερ έξ άργης ἐπισκεψώμεθα, πρώτον μέν εί δυνατόν ἐστιν τοθτ' β είναι ή οδ, τὸ & οίδεν και & μή οίδεν είδέναι ότι -< οίδε

e a szónet Heindorf : szonety codd. || e 7 abri T : abri B || 167 a 5 tí ao Bekker : tí abtoc BT || tov 8 T : tov B || a 7 abtov rece. : abto BTW [] a 7-8 nai a W : nai ate BT [] b e imoxedenpida T : - σχοποίμεθα B.

pas une connaissance; ensuite, à supposer que ce soit possible, quel avantage nous aurions à le savoir 1. » — « Examinons, » dit-il.

Examen
du premier point:
une science de
cette sorte est-elle
possible?

— « Je ne sais, Critias, si tu y verras
plus clair que moi; car, pour moi, je
suis fort embarrassé. Veux-tu savoir
pourquoi? » — « Oui. » — « Si ta définition est juste, le tout revient à dire

qu'il existe une certaine science n'ayant c d'autre objet qu'elle-même et les autres sciences, et encore l'ignorance par-dessus le marché? » — « Certainement. » — « Vois donc l'étrangeté de notre hypothèse : je crois qu'elle te paraîtra dénuée de sens si tu l'appliques à d'autres sujets. » — « Comment cela? » — « Voici. Essaie d'imaginer une vue qui ne soit pas la vue des choses qu'aperçoivent les autres vues, mais une vue d'elle-même et des autres vues, et aussi des absences de vue : elle ne voit aucune couleur, bien d qu'étant une vue, et ne perçoit qu'elle-même et les autres vues: est-ce possible? » — « Assurément non. » — « Ou une oure qui n'entende aucun son, mais s'entende elle-même ainsi que les autres ouïes, et en outre les non-auditions? » — « Pas davantage. » — « En un mot, prends toutes les sensations et cherche s'il en est une qui se perçoive et perçoive les autres sensations sans rien percevoir elle-même de ce que celles-ci perçoivent. » — « Je ne le crois pas. »

e — « Ét parmi les désirs, en est-il un qui, sans désirer aucun plaisir, se désire lui-même et désire en même temps les autres désirs? » — « Non. » — « Ou une volonté qui, ne voulant par elle-même aucun bien, se veuille elle-même avec les autres volontés? » — « Pas davantage. » — « Peux-tu citer un amour qui n'aime aucune beauté, mais qui aime à la fois lui-même et les autres amours? » — « Non. » — « Ou une crainte qui ne soit la crainte d'aucun danger, mais seulement d'elle-même et des autres craintes? » — « Je n'en

<sup>1.</sup> L'utilité est toujours pour Socrate un critérium important de la vérité. Noter que ce point de vue était aussi le fond de la doctrine de Protagoras et qu'il répondait à une des tendances les plus essentielles de la pensée grecque en général. Même en morale, la considération de l'utilité domine : Socrate justifie la vertu par son utilité; d'éù la célèbre maxime : obtes éxado xanós.

167 b

καί ότι > οὐκ οίδεν. ἔπειτα εί ὅ τι μάλιστα δυνατόν, τίς ἄν εξη ήμιν ἀφελία ειδόσιν αὐτό. - 'Αλλά γρή, ἔφη, σκοπείν.

- 1θι δή, ἔφην ἐγώ, ὧ Κριτία, σκέψαι, ἐάν τι περί αὐτῶν εὐπορώτερος φανής ἐμοῦ. ἐγὰ μὲν γὰρ ἀπορῶ. ἢ δὲ ἀπορῶ, φράσω σοι; - Πάνυ γ', ἔφη. - "Αλλο τι οθν, ην δ' έγω, πάντα ταθτ' αν είη, εί ἔστιν ὅπερ σὸ νυνδή ἔλεγες, μία τις ἐπιστήμη, ἡ οὐκ ἄλλου τινός ἐστιν η έαυτης τε και των άλλων ἐπιστημων ἐπιστήμη, και δή ς και άνεπιστημοσύνης ή αὐτή αὕτη; - Πάνυ γε. - 1δὲ δή ως ατοπον έπιχειροθμεν, ω έταιρε, λέγειν έν άλλοις γάρ που τὸ αὐτὸ τοθτο ἐὰν σκοπής, δόξει σοι, ὡς ἐγῷμαι, άδύνατον είναι. - Πως δή και ποθ; - Έν τοισδε, Έννόει γάρ εξ σοι δοκεί δψις τις εξναι, η ων μέν αξ άλλαι δψεις είσίν, οὐκ ἔστιν τούτων ὄψις, ἑαυτής δὲ καὶ τῶν ἄλλων δψεων δψις έστιν και μή δψεων ώσαύτως, και γρώμα μέν δρά οὐδὲν δψις οὖσα; αύτὴν δὲ καὶ τὰς ἄλλας δψεις. δοκεί δ τίς σοι είναι τοιαύτη; - Μά Δί' οὐκ ἔμοιγε. - Τί δὲ άκοήν, ή φωνής μέν οὐδεμιας ἀκούει, αύτης δὲ καὶ τῶν άλλων άκοων άκούει και των μή άκοων ; - Οὐδὲ τοθτο. -Συλλήβδην δή σκόπει περί πασών των αίσθήσεων εξ τίς σοι δοκεί είναι αίσθησεων μέν αίσθησις και αύτης, ών δὲ δὴ αί άλλαι αλοθήσεις αλοθάνονται, μηδενός αλοθανομένη: - Οδκ EHOLYE.

- 'Αλλ' ἐπιθυμία δοκεῖ τίς σοι εΐναι, ήτις ήδονης μέν ο οδδεμιας έστιν ἐπιθυμία, αύτης δὲ και των ἄλλων ἐπιθυμιων; - Οδ δητα. - Οδδέ μην βούλησις, ως έγφμαι, η άγαθον μέν οδδέν βούλεται, αθτήν δέ και τάς άλλας βουλήσεις βούλεται, - Οὐ γάρ οθν. - "Ερωτα δὲ φαίης ἄν τινα είναι τοιοθτον, 8ς τυγχάνει ων έρως καλοθ μέν οδδενός, αδτοθ δέ και των άλλων έρώτων; - Οὔκ, ἔφη, ἔγωγε. - Φόβον δέ ήδη τινά κατανενόηκας, δς έαυτον μέν και τούς άλλους

b 2-3 oide nai ort add. roce. || b 8 el forte onep où t : el forte onep Taly lotte 8 ou B | d 1 oudiv T : oudit B | 0 3 ayallov TW : ayallov B | 8 7 fen roce. : feny BT.

168 a imagine aucune de cette sorte. » — « Ou une opinion qui ne vise qu'elle-même et les autres opinions, sans se rapporter à rien de ce que visent celles-ci? » - « Non. »

- « Et quand il s'agit du savoir, nous imaginons, semblet-il, une science qui, sans objet particulier, n'en a d'autre qu'elle-même et que les autres sciences. » — « C'est en effet notre proposition. » - « N'est-ce point bizarre, s'il est vrai qu'elle existe? N'affirmons pas encore qu'elle n'existe pas,

b mais cherchons si elle existe. » — « Tu as raison. »

- « Voyons: nous disons donc que cette science a un certain objet et qu'elle possède une vertu propre qui lui permet d'atteindre son objet : est-ce exact? » — « Parfaitement. » — « Nous affirmons aussi que ce qui est plus grand possède la vertu d'être plus grand qu'autre chose » - « Oui, » -« Plus grand qu'une chose plus petite, étant lui-même plus grand? » — « Évidemment. » — « Si donc nous trouvions c une grandeur plus grande que les autres grandeurs plus grandes et qu'elle-même, mais non pas plus grande qu'aucune des grandeurs moindres, il arriverait nécessairement que cette grandeur plus grande, étant plus grande qu'elle-même, serait en même temps plus petite? » — « La conséquence, Socrate, est en effet rigoureuse. » — « De même encore, une chose qui serait double des autres doubles et d'elle-même serait le double de cette moitié qui la constituerait elle-même ainsi que des autres choses dont elle serait le double : car une chose ne peut être double que d'une moitié. » — « C'est vrai 1. » - « Elle sera donc à la fois plus grande et plus petite qu'elle-même; le plus-lourd que soi-même sera plus-léger, le plus-vieux sera plus-jeune, et ainsi de suite; quelle que soit d la vertu intrinsèque d'une chose, son essence n'est-elle pas déterminée par l'effet que cette vertu est apte à réaliser? Je prends un exemple. L'ouïe est-elle l'audition des sons? » -« Assurément. » — « Si donc l'ouïe s'entend elle-même, elle ne s'entend que si elle est douée d'un son; autrement, elle ne pourrait s'entendre. » — « Sans doute. » — « Et la vue, mon très cher, si elle se voit elle-même, doit donc avoir une

<sup>1.</sup> On voit ici apparaître la contradiction intime qui est pour Socrate le plus sûr indice de l'erreur, tandis que la vérité d'une proposition se reconnaît à l'accord de tous les termes entre eux. La dialectique a pour objet d'éviter cette contradiction en s'avançant pas

φόβους φοβείται, των δεινών δ' οὐδέ εν φοβείται; - Οὐ 168 a κατανενόηκα, ἔφη. - Δόξαν δὲ δοξῶν δόξαν καὶ αύτης, ῶν δὲ αἱ ἄλλαι δοξάζουσιν μηδὲν δοξάζουσαν; - Οὐδαμῶς.

- 'Aλλ' ἐπιστήμην, ὡς ἔοικεν, φαμέν τινα είναι τοιαύτην,

ήτις μαθήματος μέν οὐδενός ἐστιν ἐπιστήμη, αύτης δὲ καὶ των ἄλλων ἐπιστημων ἐπιστήμη; — Φαμέν γάρ. — Οὐκοθν άτοπον, εί άρα και ἔστιν; μηδέν γάρ πω διισγυριζώμεθα ώς οὐκ ἔστιν, ἀλλ' εὶ ἔστιν ἔτι σκοπώμεν. — 'Ορθώς λέγεις. b - Φέρε δή· ἔστι μὲν αὕτη ἡ ἐπιστήμη τινὸς ἐπιστήμη, καὶ ἔγει τινὰ τοιαύτην δύναμιν ώστε τινός εἶναι ἢ γάρ; — Πάνυ γε. - Και γάρ τὸ μεῖζόν φαμεν τοιαύτην τινά ἔγειν δύναμιν, ώστε τινός είναι μείζου; - Έχει γάρ. - Οδκοθν έλάττονός τινος, εἴπερ ἔσται μεῖζον. - 'Ανάγκη. - Εἰ οθν τι εθροιμεν μείζον, δ των μέν μειζόνων έστιν μείζον καὶ ἐαυτοθ, ὧν δὲ τάλλα μείζω ἐστίν μηδενὸς μεῖζον, πάντως αν που έκεινό γ' αὐτῷ ὑπάργοι, εἴπερ ἑαυτοθ μειζον ο είη, και έλαττον έαυτοθ είναι ή οδ; - Πολλή ἀνάγκη, έφη, & Σώκρατες. - Οὐκοθν καὶ εἴ τι διπλάσιόν ἐστιν τῶν τε άλλων διπλασίων και έαυτου, ήμίσεος δήπου όντος έαυτου τε και των άλλων διπλάσιον αν εξη ού γάρ έστιν που άλλου διπλάσιον ή ήμίσεος. — 'Αληθή. — Πλέον δὲ αύτοθ δν οὐ και έλαττον έσται, και βαρύτερον δν κουφότερον, και πρεσβύτερον δν νεώτερον, και τάλλα πάντα ώσαύτως, δ τί περ αν την έαυτοθ δύναμιν πρός έαυτό ἔχη, οὐ καὶ ἐκείνην d έξει την οδσίαν, πρός ην ή δύναμις αὐτοθ ην; Λέγω δὲ τὸ τοιόνδε οΐον ή ἀκοή, φαμέν, οὐκάλλου τινὸς ἢν ἀκοή ἢ φωνῆς. ή γάρ; - Ναί. - Οὐκοθν εἴπερ αὐτή αὐτής ἀκούσεται, φωνήν έχούσης έαυτης άκούσεται οδ γάρ αν άλλως άκούσειεν. - Πολλή ἀνάγκη. - Καὶ ή ὅψις γέ που, ὁ ἄριστε, είπερ δψεται αὐτή ἐαυτήν, χρωμά τι αὐτήν ἀνάγκη

<sup>168</sup> a 3 μηδέν Bt : μηδέ Τ || b ι όρθως TW : εί όρθως B || b 8 μείζω Τ : μείζων Β || C ι πάντως αν Schanz : πάντως δή αν codd. |-C 5 av T : 60v av B | C 7 80 tat B : 10 tt T | d 7 avayxy T : avayxy B.

couleur, car un objet sans couleur échappe à la vue. » — « C'est évident. »

- « Ainsi, Critias, dans tous les exemples que nous avons passés en revue, il nous apparaît pour les uns comme insoutenable, pour les autres comme fort douteux, que la vertu propre de chaque chose puisse produire son effet sur elle-même. Pour les grandeurs, les nombres, et autres choses semblables, c'est manifestement impossible; n'est-ce pas vrai? » — « Tout à fait. » — « Pour ce qui est de l'ouïe. de la vue, et aussi d'un mouvement qui se remuerait luimême, d'une chaleur qui se brûlerait, et autres hypothèses analogues, elles sembleront inacceptables à quelques-uns, 169 a sinon à tous; et il faudrait un bien grand homme pour distinguer avec précision, d'après tous les cas particuliers, si tous les êtres sans exception sont incapables d'exercer sur euxmêmes l'action de leur vertu propre, ou si quelques-uns le peuvent, et les autres, non, et, dans cette hypothèse, s'il faut ranger dans cette catégorie la science que nous déclarons être la sagesse. Pour moi, je ne me crois pas capable de faire toutes ces distinctions. C'est pourquoi je ne puis ni affirmer qu'il puisse exister une science de la science, ni, dans le cas où b cette science existerait, soutenir qu'elle soit identique à la sagesse, avant d'avoir examiné si la sagesse, ainsi comprise, nous serait utile ou non. Car, que la sagesse nous soit utile et bonne, j'en ai le pressentiment prophétique. C'est donc à toi, fils de Callæschros, puisque tu soutiens que la sagesse est la science de la science et de l'ignorance, qu'il appartient de nous démontrer d'abord que la chose est possible, ensuite que cette possibilité s'accompagne d'utilité. Alors, sans doute, tu me convaincras de la justesse de tes idées sur la nature de la c sagesse. »

> A quoi peut servir la sagesse aînsi entendue? Critias, en entendant mes paroles et en voyant mon embarras, me sembla ressentir un effet analogue à celui qu'on éprouve quand on voit bâiller quelqu'un: mon embarras sembla le gagner à son tour. Mais,

à pas d'une vérité bien établie à une autre (Xénophon, Mémor. IV, 6, 15).

ἔγειν ἄγρων γάρ ὄψις οὐδὲν μή ποτε ἴδη. — Οὐ γάρ οὖν. Ε - Όρας οδν, & Κριτία, δτι δσα διεληλύθαμεν, τὰ μέν αὐτῶν ἀδύνατα παντάπασι φαίνεται ἡμῖν, τὰ δ' ἀπιστεῖται σφόδρα μή ποτ' αν την έαυτων δύναμιν πρός έαυτά σχείν; Μεγέθη μέν γάρ και πλήθη και τά τοιαθτα παντάπασιν άδύνατον ή οὐγί: - Πάνυ γε. - 'Ακοή δ' αὖ καὶ ὄψις καὶ ἔτι γε κίνησις αὐτή ἑαυτήν κινείν, καί θερμότης κάειν, καί πάντα δή τὰ τοιαθτα τοῖς μὲν ἀπιστίαν < ἄν > παράσγοι, ἴσως δέ τισιν οδ. Μεγάλου δή τινος, & φίλε, ἀνδρός δεί, ὅστις 169 α τοθτο κατά πάντων ίκανως διαιρήσεται, πότερον οὐδὲν των ουτων την αύτοθ δύναμιν αὐτό πρός έαυτό πέφυκεν ἔχειν [πλην ἐπιστήμης], άλλὰ πρὸς ἄλλο, ἢ τὰ μέν, τὰ δ' οδ' καὶ εὶ ἔστιν αν ἄτινα αὐτὰ πρὸς αὐτὰ ἔχει, ἄρ' ἐν τούτοις ἐστίν έπιστήμη, ήν δή ήμεις σωφροσύνην φαμέν είναι. Έγω μέν ού πιστεύω έμαυτω ίκανος είναι ταθτα διελέσθαι. διό καί οὖτ' εὶ δυνατόν ἐστι τοθτο γενέσθαι, ἐπιστήμης ἐπιστήμην είναι, ἔχω διισχυρίσασθαι, οὔτ' εὶ ὅ τι μάλιστα ἔστι, σω- b φροσύνην ἀποδέχομαι αὐτὸ είναι, πρὶν ἄν ἐπισκέψωμαι είτε τι αν ήμας ἀφελοί τοιοθτον δν, είτε μή. Τὴν γὰρ οθν δή σωφροσύνην ἀφέλιμόν τι καὶ ἀγαθόν μαντεύομαι είναι. σύ οδν, & παί Καλλαίσγρου - τίθεσαι γάρ σωφροσύνην τοθτ' είναι, ἐπιστήμην ἐπιστήμης καὶ δή καὶ ἀνεπιστημοσύνης - πρώτον μέν τοθτο ἔνδειξαι, ὅτι δυνατὸν [ἀποδείξαι σε | δ νυνδή έλεγον, έπειτα πρός τῷ δυνατῷ ὅτι καὶ φφέλιμον κάμε τάχ' αν άποπληρώσαις ως δρθως λέγεις ς περί σωφροσύνης, δ ἔστιν.

— Καὶ ὁ Κριτίας ἀκούσας ταθτα καὶ ἰδών με ἀποροθντα, ἄσπερ οἱ τοὺς χασμωμένους καταντικρὸ ὁρῶντες ταθτὸν τοθτο ξυμπάσχουσιν, κἀκεῖνος ἔδοξέ μοι ὑπ' ἐμοθ ἀποροθντος [ἀναγκασθῆναι] καὶ αθτὸς άλῶναι ὑπὸ ἀπορίας.

<sup>6 1</sup> οδδέν Stallbaum: οδδέν αν codd. || e 6 γε t: τε BT || e 8 δή Schanz: αδ codd. || αν add. Heindorf || 169 a 4 πλήν επιστήμες seel. Schleiermacher || b γ άποδειξαί σε seel. Heindorf || c 6 άναγ-κασθήναι seel. Badham.

désireux de soutenir sa réputation, il ne voulait pas rougir devant l'assistance et s'avouer incapable de résoudre la difficulté que je lui proposais. Il parla donc sans rien dire de d clair, mais pour dissimuler son embarras. Alors, pour faire avancer la discussion, je lui dis : - « Si tu le veux bien, Critias, nous admettrons pour le moment qu'il puisse exister une science de la science : c'est une question à laquelle nous pourrons revenir plus tard; mais, ce point supposé établi. explique-moi, je te prie, en quoi cela permet de mieux savoir ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas. N'est-ce pas en cela, en effet, que nous avons fait consister la connaissance de soimême et la sagesse? » - « Sans doute, et les deux choses e vont ensemble, Socrate. Car si l'on possède la science qui se connaît elle-même, on a la même qualité que la chose qu'on possède. C'est ainsi qu'avec la vitesse on est rapide, beau avec la beauté, savant avec la science : lorsqu'un homme a cette science qui se connaît elle-même, il se connaît donc aussi. » - « Je ne mets point en doute, repris-je, qu'un homme se connaisse quand il possède la science de soi-même : mais je me demande en quoi la possession de cette science lui fait connaître quelles choses il sait et quelles choses il ignore. » — « Par la raison, Socrate, que les deux sciences n'en font 470 a qu'une. » — « Peut-être bien, dis-je; mais j'ai peur d'être toujours le même : car je ne comprends pas comment c'est une seule et même chose. » — « Que veux-tu dire? » repritil. — « Voici : une science, en tant que science d'elle-même, permet-elle d'aller au delà de cette simple distinction : ceci est science, ceci est ignorance? » — « Non; c'est à cela qu'elle s'arrête. » — « Mais la science ou l'ignorance de la santé, la science ou l'ignorance du juste, est-ce la même chose? » — « Nullement. » — « En ces matières, si je ne me trompe, la h science est ce qui s'appelle la médecine ou la morale<sup>1</sup>; ici, au

science propre la connaissance de ce qui est sain ou de ce qui est juste, ne connaissant que la science en général (puisque l'objet de sa science propre est uniquement de savoir qu'il sait quelque chose et qu'il a une certaine science), le sage

contraire, je ne vois rien de plus que l'idée seule de la science. » — « Sans doute. » — « Ainsi, sans ajouter à sa

<sup>1.</sup> Littéralement « la politique », dont la morale était une partie.

"Ατε οθν εὐδοκιμών ἐκάστοτε, ἠσχύνετο τοὺς παρόντας, καὶ οθτε ξυγχωρήσαί μοι ήθελεν άδύνατος είναι διελέσθαι & προύκαλούμην αὐτόν, ἔλεγέν τε οὐδέν σαφές, ἐπικαλύπτων δ την ἀπορίαν. Κάγω ήμιν ίνα δ λόγος προίοι, είπον 'Αλλ. εί δοκεί, δ Κριτία, νθν μέν τοθτο ξυγγωρήσωμεν, δυνατόν είναι γενέσθαι έπιστήμην έπιστήμης αθθις δέ έπισκεψόμεθα είτε οδτως έγει είτε μή. "Ιθι δή οθν, εί δ τι μάλιστα δυνατόν τοθτο, τί μαλλον οδόν τέ έστιν εδδέναι α τέ τις οίδε και & μή; Τοθτο γάρ δήπου ἔφαμεν είναι το γιγνώσκειν αθτόν και σωφρονείν ή γάρ; - Πάνυ γε, ή δ' ός, και ξυμβαίνει γέ που, & Σώκρατες εὶ γάρ τις ἔγει ἐπιστήμην η αὐτή αύτην γιγνώσκει, τοιοθτος αν αὐτός εξη οδόνπερ α έστιν δ έγει. "Ωσπερ όταν τάγος τις έχη, ταγύς, και όταν κάλλος, καλός, και δταν γυωσιν, γιγνώσκων. δταν δέ δή γνωσιν αὐτὴν αύτῆς τις ἔχη, γιγνώσκων που αὐτὸς ἑαυτὸν τότε ἔσται.

— Οδ τουτο, ην δ' έγω, αμφισθητώ, ως ούχ όταν το αυτό γιγνωσκόν τις ἔχη, αὐτός αυτόν γνωσεται, ἀλλ' ἔχοντι τουτο τις ἀνάγκη εἰδέναι ἄ τε οιδεν καὶ ἄ μὴ οιδεν; — "Ότι, ἃ Σωκρατες, ταὐτόν ἐστιν τουτο ἐκείνφ. — "Ισως, 170 α ἔφην, ἀλλ' ἐγὰ κινδυνεύω ἀεὶ ὁμοιος είναι· οὐ γὰρ αῦ μανθάνω ὡς ἔστιν τὸ αὐτὸ [ὰ οιδεν εἰδέναι καὶ ἄ τις μὴ οιδεν εἰδέναι]. — Πῶς λέγεις, ἔφη; — "Ωδε, ῆν δ' ἐγω ἐπιστήμη που ἐπιστήμης οῦσα ἄρα πλέον τι οία τ' ἔσται διαιρείν, ἢ ὅτι τούτων τόδε μὲν ἐπιστήμη, τόδε δ' οὐκ ἐπιστήμη τε καὶ ἀνεπιστημοσύνη ὑγιεινοῦ, καὶ ἐπιστήμη τε καὶ ἀνεπιστημοσύνη ὑγιεινοῦ, καὶ ἐπιστήμη τε καὶ ἀνεπιστημος ὶ το Οὐδαμως. — 'Αλλά τὸ μὲν οιμαι ἱατρική, τὸ δὲ πολιτική, τὸ δὲ οὐδὲν ἄλλο ῆ ἐπιστήμη. — Πῶς γὰρ οῦ; — Οὐκοῦν ἐὰν μὴ προσεπίστηταί τις τὸ ὑγιεινὸν καὶ τὸ δίκαιον, ἀλλὰ ἔπιστήμην μόνον γιγνώσκη

e 8 καὶ ᾶ τος. : καὶ ᾶτε BTW | 470 α ι τοῦτο Cornarius : τὸ αὐτὸ BT || α 3 ᾶ οἱδεν... εἰδέναι secl. Hoenebeck Hissink || α 5 διαιρείν t : διευρείν BTW || b 5 γιγνώσας τοςς. : γιγνώσας codd.

pourra cependant juger si les autres et lui-même possèdent telle science particulière? » - « Certainement. »

- Mais, avec une science de cette sorte, comment juger c du savoir? En matière de santé, c'est par la médecine, non par la sagesse, qu'on s'instruit; en matière d'harmonie, c'est par la musique, non par la sagesse; en matière de construction, c'est par l'architecture, non par la sagesse; et de même pour tout. N'est-ce pas la vérité? » — Je le crois. » — « Comment alors la sagesse seule, si elle n'est que la science des sciences, peut-elle faire connaître qu'on sait ce qui se rapporte aux bâtiments ou à la santé? » — « C'est impossible en effet. » — « Celui donc qui ignore ces sciences particulières saura seulement qu'il sait, mais sans savoir quoi. » d « C'est vraisemblable. » — « La sagesse ne consiste donc pas à savoir quelle chose on sait et quelle chose on ignore, mais

seulement, semble-t-il, à savoir qu'on sait ou qu'on ne sait pas. » — « Peut-être. » — « Quant à vérifier si tel qui prétend posséder un savoir particulier le possède réellement ou non, le sage en est incapable : il saura peut-être que cet homme possède un certain savoir, mais la sagesse ne lui enseignera rien sur la nature précise de ce savoir. » — « Cela

paraît probable. »

- « Si un homme se donne pour médecin sans l'être, et si un autre l'est réellement, le sage n'en peut faire la distinction, non plus que pour aucune science particulière. Voyons en effet : qu'un sage ou un homme quelconque veuille distinguer le véritable médecin du charlatan; comment s'y prendra-t-il? Il ne peut lui parler de la science médicale : le médecin, en effet, nous l'avons dit, ne connaît rien en dehors du sain et du malade, n'est-il pas vrai? » — « Oui. » — « Mais le médecin ne sait rien de la science ellemême 1, puisque nous avons attribué celle-ci à la sagesse? » - « D'accord. » - « Ainsi la médecine non plus n'est pas connue du médecin, puisque c'est une science. » — « Tu dis

171 a vrai. » — « Que le médecin ait une science, le sage pourra s'en rendre compte; mais pour vérifier de quelle sorte elle

<sup>1.</sup> Le médecin, en d'autres termes, connaît la médecine pratiquement, mais ne sait pas, d'après ce raisonnement, en quoi la médecine est ou n'est pas une science. Socrate revient toujours à sa conception

άτε τούτου μόνον έχων ἐπιστήμην, ὅτι μέν τι ἐπίσταται καὶ ότι ἐπιστήμην τινὰ ἔχει, εἰκότως ἂν γιγνώσκοι καὶ περὶ αύτου και περί των άλλων ή γάρ; - Ναί.

- Τι δὲ γιγνώσκει, ταύτη τῆ ἐπιστήμη πῶς εἴσεται; Γιγνώσκει γάρ δή τὸ μέν ύγιεινὸν τῆ ἐατρικῆ, ἀλλ' οὐ σω- ς φροσύνη, τὸ δὲ άρμονικὸν μουσική, ἀλλ' οὐ σωφροσύνη, τὸ δ' οἰκοδομικὸν οἰκοδομική, ἀλλ' οὐ σωφροσύνη, καὶ οὕτω πάντα ἢ οὖ; — Φαίνεται. — Σωφροσύνη δέ, εἴπερ μόνον έστιν ἐπιστημών ἐπιστήμη, πώς εἴσεται ὅτι τὸ ὑγιεινὸν γιγνώσκει ή δτι το οἰκοδομικόν; — Οὐδαμῶς. — Οὐκ ἄρα εζσεται δ οίδεν δ τουτο άγνοων, άλλ' στι οίδεν μόνον. — \*Εοικεν. — Οὐκ ἄρα σωφρονεῖν τοθτ' ἄν εἴη οὐδὲ σωφροσύνη, d είδέναι ἄ τε οίδεν καὶ ὰ μὴ οίδεν, ἀλλ', ὡς ἔοικεν, ὅτι οίδεν καὶ ὅτι οὐκ οἶδεν μόνον. — Κινδυνεύει. — Οὐδὲ ἄλλον ἄρα οδός τε ἔσται οθτος ἐξετάσαι φάσκοντά τι ἐπίστασθαι, πότερον ἐπίσταται δ φησιν ἐπίστασθαι ἢ οὐκ ἐπίσταται άλλά τοσοθτον μόνον, ώς ἔοικεν, γνώσεται, ὅτι ἔχει τινά έπιστήμην, ότου δέ γε, ή σωφροσύνη οὐ ποιήσει αὐτὸν γιγνώσκειν. - Οδ φαίνεται.
- Οὔτε ἄρα τὸν προσποιούμενον ἰατρὸν εἶναι, ὄντα δὲ θ μή, και τὸν ὡς ἀληθῶς ὄντα οίός τε ἔσται διακρίνειν, οὖτε άλλον ούδένα των έπιστημόνων και μή. Σκεψώμεθα δὲ ἐκ τωνδε εί μέλλει δ σώφρων ή δστισουν άλλος τον ώς άληθως <u>ἐατρὸν διαγνώσεσθαι καὶ τὸν μή, ἄρ' οὐχ ὧδε ποιήσει· περὶ</u> μέν ζατρικής δήπου αὐτβ οὐ διαλέξεται οὐδὲν γὰρ ἐπαίει, ώς ἔφαμεν, δ ὶατρός, ἀλλ' ἢ τὸ ὑγιεινὸν καὶ τὸ νοσῶδες. ἢ οδ ; - Ναί, ούτως. - Περί δέ γε ἐπιστήμης οὐδὲν οίδεν, άλλα τουτο δή τή σωφροσύνη μόνη απέδομεν. - Ναί. -Οὐδὲ περί ἐατρικής ἄρα οίδεν ὁ ἐατρικός, ἐπειδήπερ ή ιατρική έπιστημη οδσα τυγχάνει. — "Αληθή. — "Οτι μέν δή 171 a έπιστήμην τινά ἔχει γνώσεται δ σώφρων τὸν Ιατρόν. δέον δὲ

b 9 πως W : ἄπως BT || e 4 η T : τι B || 171 a 2 δέον δὶ Goldbacher : Sat Sh B Si Sh T.

est, ne faut-il pas qu'il en examine aussi l'objet? N'est-il pas vrai qu'une science se définit non comme science en général, mais comme étant une certaine science, la science d'un certain objet? » — « C'est exact . » — « La médecine, en tant qu'elle diffère des autres sciences, se définit, avons-nous dit, par ceci qu'elle est la science du sain et du malade? » -« Oui. » — « Si donc on veut examiner la valeur de la médecine, c'est dans ce qui la constitue qu'il faut l'examiner : car b ce n'est évidemment pas dans ce qui lui est étranger? » -« Sans aucun doute. » — « En d'autres termes, c'est sur le sain et le malade qu'on interrogera le médecin, en tant que médecin, si l'on veut que l'examen soit correct. » - « Naturellement. » - « Ce sont les paroles et les actes relatifs à cet objet qu'on examinera, pour voir si les paroles sont vraies et les actes exécutés à propos? » — « Sans doute. » — « Mais peut-on, sans posséder la médecine, faire cette enquête? » c « Non. » — « Ni personne autre qu'un médecin, ni le sage lui-même, à moins qu'il ne joigne la médecine à la sagesse? » - « Assurément. » - « Ainsi, de toute nécessité, si la sagesse n'est que la science de la science et de l'ignorance, elle est incapable de distinguer le médecin qui sait son métier de celui qui l'ignore, qu'il soit d'ailleurs un charlatan ou un homme qui se fait illusion. Et le sage ne sera pas moins désarmé à l'égard des autres sciences, à moins d'être lui-même du métier, comme tous les autres artisans. » -« C'est vraisemblable, » dit-il.

d — « Quelle est donc alors pour nous, ô Critias, l'utilité de la sagesse, si telle est sa nature? Si le sage avait, comme nous le supposions d'abord, la connaissance de ce qu'il sait et de ce qu'il ignore, en ce sens qu'il pût distinguer les choses qui lui sont connues de celles qui lui sont inconnues, et s'il avait le pouvoir de faire sur ceux qui seraient dans le même cas un travail de même sorte, ce serait pour nous un avantage immense d'être au nombre des sages : car nous vivrions exempts d'erreur, nous les sages, et tous ceux qui seraient soumis à notre direction. Nous-mêmes, en effet, au lieu d'enterprendre des tâches dont nous serions incapables, nous les confierions aux hommes compétents, et nous ne permettrions

de l'idée générale, sans laquelle il n'est pas de définition proprement dite, parce que l'essence des choses échappe.

πείραν λαβείν ήτις ἐστίν, ἄλλο τι σκέψεται ὧντινων; "Η οὐ τούτω ἄρισται ἐκάστη ἐπιστήμη μὴ μόνον ἐπιστήμη είναι, άλλά και τίς, τῷ τινῶν είναι; - Τούτφ μέν οὖν. -Καὶ ή ἰατρική δή ἐτέρα είναι των ἄλλων ἐπιστημων ωρίσθη τω του ύγιεινου είναι και νοσώδους ἐπιστήμη. - Ναί. -Οὐκοθν ἐν τούτοις ἀναγκαῖον σκοπεῖν τὸν βουλόμενον ἰατρικήν σκοπείν, έν οίς ποτ' έστιν ού γάρ δήπου έν γε τοίς β έξω, έν οίς οὐκ ἔστιν ; - Οὐ δῆτα. - Ἐν τοῖς ὑγιεινοῖς άρα και νοσώδεσιν ἐπισκέψεται τὸν ἰατρόν, ἡ ἰατρικός έστιν, δ δρθώς σκοπούμενος. - "Εοικεν. - Οὐκοθν ἐν τοῖς οδτως ή λεγομένοις ή πραττομένοις τὰ μὲν λεγόμενα, εὶ άληθη λέγεται, σκοπούμενος, τά δὲ πραττόμενα, εὶ δρθώς πράττεται; - 'Ανάγκη. - "Η οθν ἄνευ ζατρικής δύναιτ' ἄν τις τούτων ποτέροις ἐπακολουθήσαι; — Οὐ δήτα. — Οὔτε γε άλλος οὐδείς, ὡς ἔοικεν, πλήν ἰατρός, οὔτε δή ὁ σώφρων ο ίατρὸς γὰρ ἄν εἴη πρὸς τῆ σωφροσύνη. — "Εστι ταθτα.

- Παντός ἄρα μαλλον, εὶ ή σωφροσύνη ἐπιστήμης ἐπιστήμη μόνον ἐστίν καὶ ἀνεπιστημοσύνης, οὔτε ἰατρὸν διακρίναι .οία τε ἔσται ἐπιστάμενον τὰ τῆς τέχνης ἢ μὴ ἐπιστάμενον, προσποιούμενον δὲ ἢ οἰόμενον, οὔτε ἄλλον οὐδένα τῶν ἐπισταμένων καὶ ότιοθν, πλήν γε τὸν αύτοθ δμότεχνον, . άσπερ οί άλλοι δημιουργοί. — Φαίνεται, έφη.
- Τίς οθν, ην δ' έγω, δ Κριτία, ωφελία ήμιν έτι αν εξη d ἀπὸ της σωφροσύνης τοιαύτης οδσης: Εὶ μὲν γάρ, δ ἐξ άρχης ύπετιθέμεθα, ήδειν ό σώφρων α τε ήδει και α μή ήδει, τά μέν δτι οίδεν, τά δ' δτι ούκ οίδεν, και άλλον ταύτου τοθτο πεπουθότα ἐπισκέψασθαι οδός τ' ἡν, μεγαλωστί αν ήμιν, φαμέν, ἀφέλιμον ην σώφροσιν είναι άναμάρτητοι γάρ αν τον βίον έζωμεν αὐτοί τε οί τὴν σωφροσύνην ἔγοντες και οι άλλοι πάντες δσοι ύφ' ήμων ήρχοντο. Ο τε γάρ αν αὐτοί ἐπεγειροθμεν πράττειν & μή ήπιστάμεθα, ἀλλ' ο

a 7 to 100 B: to 10 T | b 7 n T : el B | b 8 notésois T : προτέροις Β || ούτε Naegelshach: ούδέ codd. || c 8 ώσπερ BW: ώσπερ av T | d 7 it our BW : destaus T | of Heindorf : nat of codd.

pourraient mener à bien, c'est-à-dire celles dont ils possèderaient la science. Ainsi, sous l'empire de la sagesse, toute maison serait bien administrée, toute cité bien gouvernée, et il en serait de même partout où règnerait la sagesse. Car l'er-172 a reur étant supprimée, la droite raison étant souveraine, toutes les actions d'hommes ainsi disposés réussiraient nécessairement, ce qui est la condition du bonheur. N'est-ce pas là, Critias, ce que nous voulions dire, quand nous disions, à propos de la sagesse, que c'est un grand bien de savoir ce qu'on sait et ce qu'on ignore? » - « Je suis tout à sait de ton avis. » — « Mais tu vois qu'en fait nous n'avons trouvé

aucune science de cette sorte. » — « Je le vois. » dit-il.

b La sagesse, science des sciences, peut-elle en rendre l'acquisition plus facile?

- « Peut-être du moins cette sagesse que nous concevons comme science du savoir et de l'ignorance aurait-elle cet avantage de faciliter à qui la posséderait l'étude des choses qu'il voudrait apprendre et de lui rendre tout plus clair,

grâce à cette vue sur la science qu'il ajouterait à ses autres études 1. Peut-être en deviendrait-il plus apte aussi à vérisier le savoir des autres dans les choses de son métier, tandis que le manque de cette science affaiblit et compromet ce c genre d'enquêtes? Ne serait-ce pas là, mon cher, le profit que nous retirons de la sagesse, et ne sommes-nous pas tentés de le voir trop en beau et de le grossir au-delà de ce qu'il est réellement? » - « C'est peut-être vrai, » dit-il.

« Peut-être; mais peut-être aussi avons-nous perdu notre peine. Ce qui me le ferait croire, c'est que, si la sagesse est ce que nous avons dit, nous aboutissons à des conséquences bien étranges. Admettons qu'il puisse exister une science de la science, et accordons à la sagesse ce que nous lui avons accordé d'abord et refusé ensuite, la capacité de savoir ce qu'elle sait et ce qu'elle ne sait pas. Tout cela étant accordé,

<sup>1.</sup> Cette idée d'une liaison entre l'étude des diverses sciences se retrouve dans le Lachès, 182 b-c. La question ainsi introduite n'est pas discutée, parce que Socrate va tout à l'heure poser une sorte de question préalable. Il est d'ailleurs probable que, si la discussion

ἐξευρίσκοντες τοὺς ἐπισταμένους ἐκείνοις ἄν παρεδίδομεν, οὔτε τοῖς ἄλλοις ἐπετρέπομεν, ῶν ἤρχομεν, ἄλλο τι πράττειν ἢ ὅ τι πράττοντες ὀρθῶς ἔμελλον πράξειν· τοῦτο ὁ' ἢν ἄν, οῦ ἐπιστήμην εἶχον· καὶ οὕτω δὴ ὑπὸ σωφροσύνης οἰκία τε οἰκουμένη ἔμελλεν καλῶς οἰκεῖσθαι, πόλις τε πολιτευομένη, καὶ ἄλλο πῶν οῦ σωφροσύνη ἄρχοι· ἁμαρτίας γὰρ ἐξηρημένης, ὀρθότητος δὲ ἡγουμένης, ἐν πάση πράξει 172 a ἀναγκαῖον καλῶς καὶ εῦ πράττειν τοὺς οὕτω διακειμένους, τοὺς δὲ εῦ πράττοντας εὐδαίμονας εἶναι. ᾿Αρ' οὐχ οὕτως, ἢν δ' ἐγώ, ὧ Κριτία, ἐλέγομεν περὶ σωφροσύνης, λέγοντες ὅσον ἀγαθὸν εἴη τὸ εἰδέναι ἄ τε οἶδέν τις καὶ ὰ μὴ οἶδεν; — Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη, οὕτω. — Νῦν δέ, ἢν δ' ἐγώ, ὁρᾳς ὅτι οὐδαμοῦ ἐπιστήμη οὐδεμία τοιαύτη οὖσα πέφανται. — ㆍΟρῶ, ἔφη.

— "Αρ' οῦν, ἢν δ' ἐγώ, τοῦτ' ἔχει τὸ ἀγαθὸν ἢν νῦν εύρί- β σκομεν σωφροσύνην οῗσαν, τὸ ἐπιστήμην ἐπίστασθαι καὶ ἀνεπιστημοσύνην, ὅτι ὁ ταύτην ἔχων, ὅ τι ἄν ἄλλο μανθάνη, βάόν τε μαθήσεται καὶ ἐναργέστερα πάντα αὐτῷ φανεῖται, ἄτε πρὸς ἐκάστῳ ῷ ἄν μανθάνη προσκαθορῶντι τὴν ἐπιστήμην καὶ τοὺς ἄλλους δὴ κάλλιον ἐξετάσει περὶ ῶν ἄν καὶ αὐτὸς μάθη, οἱ δὲ ἄνευ τούτου ἐξετάζοντες ἀσθενέστερον καὶ φαυλότερον τοῦτο δράσουσιν; "Αρ', ὧ φίλε, τοιαῦτα ἄττα ἐστὶν ἃ ἀπολαυσόμεθα τῆς σωφροσύνης, ἡμεῖς δὲ ¢ μεῖζόν τι βλέπομεν καὶ ζητοῦμεν αὐτὸ μεῖζόν τι εῖναι ἢ ὅσον ἐστίν; — Τάχα δ' ἄν, ἔφη, οὕτως ἔχοι.

— "Ισως, ήν δ' έγώ τσως δέ γε ήμεῖς οὐδὲν χρηστὸν ἐζητήσαμεν. Τεκμαίρομαι δέ, ὅτι μοι ἄτοπ' ἄττα καταφαίνεται περὶ σωφροσύνης, εὶ τοιοθτόν ἐστιν. "Ιδωμεν γάρ, εὶ βούλει, συγχωρήσαντες καὶ ἐπίστασθαι ἐπιστήμην δυνατὸν εἶναι καὶ ὅ γε ἐξ ἀρχής ἐτιθέμεθα σωφροσύνην εἶναι, τὸ

e 3 oğte  $T: \delta$  oğte  $B \parallel$  e  $\gamma$  näv T: te näv  $B \parallel$  172 a i èşhenmévn;  $TW: \delta$  ehemé  $S \parallel$  e a a avayratov TW: radio; restrete avayratov  $B \parallel$  e 5 termalpoma:  $\delta$ i T: termalpomevoi  $B \parallel$  e S elvat Heisdo: alvat siðívat codd.

d examinons de plus près si, dans ces conditions, elle peut nous être utile. Nous disions tout à l'heure qu'une telle sagesse serait un grand bien si elle dirigeait l'administration d'une maison ou d'une cité; mais je ne crois plus, mon cher Critias, que nous eussions raison de le dire. » — « Comment cela? » dit-il. - « C'est que nous avons trop facilement accordé qu'il y aurait grand avantage pour tout le monde à ce que chacun fit la tâche qu'il connaissait et laissât les autres aux hommes compétents. » — « Eh quoi? dit-il; nous aurions eu tort de e penser ainsi? » — « Je le crains. » — « Vraiment, mon cher Socrate, c'est ton langage qui est étrange! » - « Par le chien 1! c'est bien aussi mon avis, et c'est en apercevant ces choses tout à l'heure que je te disais l'étrangeté de la vision qui m'apparaissait et ma crainte de nous être fourvoyés. Car, en vérité, si la sagesse est bien telle, je ne vois pas du tout quel avantage elle peut nous apporter. » — « Que veux-tu 473 a dire? » reprit-il. « Parle, si tu veux que nous te comprenions. » — « Je crois que je divague : cependant l'idée qui m'apparaît doit être vérifiée et non rejetée sans examen, si nous avons quelque souci de nous-mêmes. » — « Tu as

Épilogue. Résumé de Socrate et conclusion.

De la porte d'ivoire 2. Si la sagesse, telle que nous l'avons définie, venait à régner souverainement en toutes choses, quel en serait l'effet dans tous les arts? Plus de soi-disant pilote qui pût nous tromper; plus de médecin, plus de général, plus de savants en aucun genre dont la fausse science pût nous en imposer. De là, que résulterait-il pour nous, sinon de nous mieux

avait lieu, elle aboutirait à l'affirmative; mais elle est sans grand intérêt pour Socrate qui ne considère comme vraiment utile que la science du bien.

1. Juron familier de Socrate.

raison. »

2. La porte de corne donnait passage aux songes véridiques envoyés aux hommes par les dieux, la porte d'ivoire aux songes trompeurs (Homère, Odyssée, XIX, 564-567). C'est Pénélope qui donne à Ulysse, non encore reconnu d'elle, cette explication, à propos d'un songe encourageant qu'elle a eu, mais auquel elle n'ose se fier.

είδεναι α τε οίδεν και & μή οίδεν, μή αποστερήσωμεν, αλλά δ δώμεν και πάντα ταθτα δόντες έτι βέλτιον σκεψώμεθα εί άρα τι καὶ ήμας ὀνήσει τοιοθτον ὄν. "Α γάρ νυνδή ἐλέγομεν, ώς μέγα αν εξη άγαθον ή σωφροσύνη, εί τοιοθτον εξη, ήγουμένη διοικήσεως και οίκιας και πόλεως, οδ μοι δοκοθμεν, & Κριτία, καλώς ωμολογηκέναι. - Πώς δή; ή δ' δς. - "Οτι, ην δ' έγω, βαδίως ωμολογήσαμεν μέγα τι άγαθον είναι τοις άνθρώποις, εί εκαστοι ήμων, διμέν ίσασιν, πράττοιεν ταθτα, & δὲ μὴ ἐπίσταιντο, ἄλλοις παραδιδοῖεν τοῖς ἐπισταμένοις. - Οὖκ οὖν, ἔφη, καλῶς ὡμολογήσαμεν; - Οἄ μοι δοκοθμεν, e ην δ' έγω. - "Ατοπα λέγεις ως άληθως, έφη, ω Σωκρατες. Νή τὸν κύνα, ἔφην, καὶ ἐμοί τοι δοκεῖ οὕτω, κἀνταθθα και άρτι ἀποβλέψας ἄτοπ' ἄττ' ἔφην μοι προφαίνεσθαι, και δτι φοβοίμην μή οὐκ δρθώς σκοποίμεν. 'Ως άληθώς γάρ, εὶ δ τι μάλιστα τοιοθτόν έστιν ή σωφροσύνη, οὐδέν μοι δήλον είναι δοκεί δ τι άγαθον ήμας άπεργάζεται. - Πως δή; ή 173 α δ' δς λέγε, ίνα και ήμεις είδωμεν δ τι λέγεις. - Οίμαι μέν, ην δ' έγώ, ληρείν με δμως τό γε προφαινόμενον άναγκαίον σκοπείν και μή είκη παριέναι, εί τίς γε αύτοθ και σμικρόν κήδεται. - Καλώς γάρ, ἔφη, λέγεις.

— "Ακουε δή, ἔφην, τὸ ἐμὸν ὅναρ, εἴτε διὰ κεράτων εἴτε διὰ ἐλέφαντος ἐλήλυθεν. Εἴ γὰρ ὅ τι μάλιστα ἡμῶν ἄρχοι ἡ σωφροσύνη, οῧσα οἴαν νθν ὁριζόμεθα, ἄλλο τι κατὰ τὰς ἐπιστήμας ἄν πράττοιτο, καὶ οὔτε τις κυβερνήτης φάσκων  $\mathfrak b$  εΐναι, ὧν δὲ οὔ, ἐξαπατῷ ἄν ἡμᾶς, οὔτε ἰατρὸς οὔτε στρατηγὸς οὔτὰ ἄλλος οὐδείς, προσποιούμενός τι εἰδέναι  $\mathfrak b$  μὴ οΐδεν, λανθάνοι ἄν ἐκ δἡ τούτων οὕτως ἐχόντων ἄλλο ἄν ἡμῖν τι ξυμβαίνοι  $< \mathfrak f >$   $\mathfrak b$ γιέσιν τε τὰ σώματα εΐναι

d ι άλλα δώμεν T: άλλ' ίδωμεν  $BW \parallel d$  3 αρα τι  $B^2$ : άρτι  $BT \parallel$  δυήσειν T: δυήσειν  $B \parallel e$  3 δοκεί T: δοκείν  $B \parallel$  ο ότω κάνταῦθα Hermann: οῦτως εἰ ἐνταῦθα B οῦτω; ἐνταῦθα  $T \parallel e$  4 ἄτοπ' ἄττ' Badham: ἄτοπά γ'  $BT \parallel 473$  a 4 παριέναι T: παρείναι  $B \parallel b$  ι αν BT: πάντα Stob. — en πᾶν αν  $P \parallel b$  2 ἐξαπατῷ αν T: ἐξαπατῶν  $B \parallel b$  5 ἢ add. Heindorf.

porter, de courir moins de risques sur mer et à la guerre, d'avoir des ustensiles, des chaussures, des vêtements, des objets de toute sorte habilement faits et tout en général bien c exécuté, parce que nous n'aurions recours qu'à de vrais artisans? Accordons encore, si tu veux, que la divination est la science de l'avenir, et que si la sagesse venait à la gouverner, elle nous débarrasserait des faux devins, tandis qu'elle mettrait en honneur les véritables, prophètes autorisés des choses futures. Que le genre humain, dans ces conditions, vécût et se conduisît selon la science, je suis prêt à le reconnaître: d car la sagesse nous garderait de laisser l'ignorance nous surprendre et collaborer avec nous. Mais que vivre selon la science dût être pour nous bien vivre et être heureux 1, c'est là, mon cher Critias, une chose qui n'est pas encore bien claire. »

- « Cependant, reprit-il, si tu refuses de voir dans la science la condition dernière 2 du bonheur, tu n'en trouveras pas facilement une autre. » - « Un mot encore d'explication, e dis-je. De quelle science parles-tu? S'agit-il de tailler le cuir?» - « Non certes. » - « De travailler l'airain? » - « Pas davantage. » - « La laine ou le bois, peut-être, ou quelque autre matière analogue? » — « Nullement. » — « Alors, nous nous écartons de notre formule, vivre selon la science, c'est être heureux. Si tu refuses le bonheur à ces gens-là, bien qu'ils vivent selon la science, tu limites, ce me semble, la faculté de produire le bonheur à certaines sciences. Peut-être 174 a as-tu en vue celle que je rappelais tout à l'heure et qui prédit l'avenir? Veux-tu parler de la divination ou de quelque autre science? » — « De celle-là, et d'une autre encore. » — « Laquelle? Celle qui joindrait à l'avenir les choses passées et présentes, et à qui rien n'échapperait? Supposons qu'il existe un homme qui sache tout cela 3: voilà, tu en conviendras sans

1. Les deux expressions, en grec, sont communément employées dans le même sens.

3. Dans Homère, le devin Calchas sait non seulement l'avenir, mais aussi le passé et le présent.

<sup>2.</sup> Le mot grec (τέλος) désigne proprement la « fin » d'une chose, et par suite la réalisation complète de cette chose ou ce qui en assure la réalisation. C'est ainsi que l'expression Ζεύς τέλειος signifie: « Zeus qui amène toute chose à sa fin, à son achèvement parfait ».

μάλλον ἢ νῦν, καὶ ἐν τῆ θαλάττη κινδυνεύοντας καὶ ἐν πολέμφ σφζεσθαι, καὶ τὰ σκεύη καὶ τὴν ἄμπεχόνην καὶ ὑπόδεσιν πασαν καὶ τὰ χρήματα πάντα τεχνικῶς ἡμῖν εἰργασο μένα εἶναι καὶ ἄλλα πολλά διὰ τὸ ἀληθινοῖς δημιουργοῖς χρῆσθαι; Εἰ δὲ βούλοιό γε, καὶ τὴν μαντικὴν εῖναι ξυγχωρήσωμεν ἐπιστήμην τοῦ μέλλοντος ἔσεσθαι, καὶ τὴν σωφροσύνην, αὐτῆς ἐπιστατοῦσαν, τοὺς μὲν ἀλαζόνας ἀποτρέπειν, τοὺς δὲ ὡς ἀληθῶς μάντεις καθιστάναι ἡμῖν προφήτας τῶν μελλόντων. Κατεσκευασμένον δὴ οὕτω τὸ ἀνθρώπινον γένος ὅτι μὲν ἐπιστημόνως ἄν πράττοι καὶ ζώη, ἔπομαι· ἡ γὰρ σωφροσύνη φυλάττουσα οὐκ ἄν ἐφη παρεμαίπτουσαν τὴν ἀνεπιστημοσύνην ξυνεργὸν ἡμῖν εῖναι· ὅτι δ' ἐπιστημόνως ἄν πράττοντες εῦ ἀν πράττοιμεν καὶ εὐδαιμονοῦμεν, τοῦτο δὲ οῦπω δυνάμεθα μαθεῖν, ὧ φίλε Κριτία.

— ᾿Αλλὰ μέντοι, ἢ δ' ὅς, οὐ ῥαδίως εῦρήσεις ἄλλο τι τέλος

— 'Αλλά μέντοι, ἢ δ' ὅς, οὐ ῥαδίως εῦρήσεις ἄλλο τι τέλος τοῦ εῧ πράττειν, ἐἀν τὸ ἐπιστημόνως ἀτιμάσης. — Σμικρὸν τοίνυν με, ἢν δ' ἐγώ, ἔτι προσδίδαξον. Τίνος ἐπιστημόνως λέγεις; "Η σκυτῶν τομῆς; — Μὰ Δί' οὐκ ἔγωγε. — ε 'Αλλά χαλκοῦ ἐργασίας; — Οὐδαμῶς. — 'Αλλά ἐρίων ἢ ξύλων ἢ ἄλλου του τῶν τοιούτων; — Οὐ δῆτα. — Οὐκ ἄρα, ἢν δ' ἐγώ, ἔτι ἐμμένομεν τῷ λόγῳ τῷ εὐδαίμονα εἶναι τὸν ἐπιστημόνως ζῶντα. Οῦτοι γὰρ ἐπιστημόνως ζῶντες οὐχ δμολογοῦνται παρὰ σοῦ εὐδαίμονες εἶναι, ἀλλά περί τινων ἐπιστημόνως ζῶντα σὺ δοκεῖς μοι ἀφορίζεσθαι τὸν εὐδαίμονα. Καὶ ἴσως λέγεις δν νυνδὴ ἐγὼ ἔλεγον, τὸν εἰδότα τὰ μέλλοντα ἔσεσθαι πάντα, τὸν μάντιν. Τοῦτον ἢ ἄλλον τινὰ 174 a λέγεις; — Καὶ τοῦτον ἔγωγε, ἔφη, καὶ ἄλλον. — Τίνα; ἢν δ' ἔγώ. "Αρα μὴ τὸν τοιόνδε, εἴ τις πρὸς τοῖς μέλλουσιν καὶ τὰ γεγονότα πάντα εἴδείη καὶ τὰ νῦν ὅντα, καὶ μηδὲν ἀγνοοῦ;

c α άληθινοίς δημιουργοίς TW Stob.: άληθινον δημιουργόν  $B \parallel d$  3 αν πράττοντες T: τὰ πράττοντες  $B \parallel e$  ι σχυτών τομής TW: σχυτοτομής B (-τομικής  $B^2$ )  $\parallel e$  4 εὐδαίμονα  $TB^2$ : εὐδαίμονία  $B \parallel e$  7 ζώντα Schleiermacher: ζώντων  $BT \parallel$  σὰ B Bekker: εῦ  $BT \parallel$  δοχείς edd.: δοχεί BT.

doute, le plus savant homme que l'on puisse trouver sur la terre. » — « Assurément. » — « Ce que je voudrais savoir maintenant, c'est quelle est, entre toutes ces sciences, celle qui cause son bonheur: y contribuent-elles toutes également? » b — « En aucune façon. » — « Laquelle alors y contribue le plus ? Sur quoi porte-t-elle particulièrement entre toutes les choses présentes, passées et futures? Est-ce la science des dés? » — « Que veux tu dire avec ta science des dés? » — « Ou le calcul? » — « Pas le moins du monde. » — « La science de la santé? » — « Plutôt. » — « Mais celle que je cherche, celle qui vaut plus que les autres, laquelle est-ce? » — « C'est celle du bien et du mal<sup>4</sup>. »

- « Malheureux, lui dis-je, tu me faisais tourner dans un cercle, au lieu de m'avouer tout de suite que ce qui constitue c le bonheur, ce n'est ni une vie savante en général, ni toutes les autres sciences, mais une seule, celle qui a pour objet le bien et le mal. En esset, Critias, si tu retranches cette seule science du milieu des autres, le médecin en sera-t-il moins capable de guérir, le corroyeur de faire des chaussures, le tisserand de faire des vêtements, le pilote de prévenir les dangers de la mer, ou le général ceux de la guerre? » - « Nullement. » - « Mais, mon cher Critias, l'exécution de ces d choses ne nous serait plus vraiment bonne et utile si cettescience du bien et du mal venait à nous manquer? » - « Tu dis vrai. » — « Or cette science-là, celle qui a pour office propre de nous être utile, n'est pas la sagesse. Elle est, en effet, non la science des sciences et des ignorances, mais la science du bien et du mal : si donc la science qui nous est utile est cette dernière, la sagesse n'a rien à voir avec l'uti-
- e « Comment ne nous serait-elle pas utile aussi? Si la sagesse est la science des sciences, elle préside à toutes, y compris celle du bien, et par là nous est utile. » « Est-ce la sagesse ou la médecine qui nous donne la santé? N'est-ce pas-

<sup>1.</sup> Voilà donc la discussion arrivée à désigner une science particulière, celle du bien et du mal, comme la seule source du bonheur. Mais la sagesse ayant été définie par Critias comme la science des sciences, il n'est plus possible de la ramener à cette science particulière. La vraie pensée de Socrate n'en apparaît pas moins sous ledéguisement de cette dialectique négative.

Φῶμεν γάρ τινα εΐναι αὐτόν. Οὐ γὰρ οἷμαι τούτου γε ἔτι ἄν εἴποις οὐδένα ἐπιστημονέστερον ζῶντα εἶναι. — Οὐ δῆτα. — Τόδε δὴ ἔτι προσποθῶ, τίς αὐτὸν τῶν ἐπιστημῶν ποιεῖ εὐδαίμονα; "Η ἄπασαι ὁμοίως; — Οὐδαμῶς ὁμοίως, ἔφη. — 'Αλλὰ ποία μάλιστα; "Ηι τί οἶδεν καὶ τῶν ὄντων καὶ τῶν γεγονότων καὶ τῶν μελλόντων ἔσεσθαι; "Αρά γε ἢ τὸ πεττευτικόν; — Ποῖον, ἢ δ' ὅς, πεττευτικόν; — 'Αλλ' ἢ τὸ λογιστικόν; — Οὐδαμῶς. — 'Αλλ' ἢ τὸ ὑγιεινόν; — Μᾶλλον, ἔφη. — 'Εκείνη δ' ἢν λέγω μάλιστα, ἢν δ' ἔγώ, ἢ τί; — "Ηι τὸ ἀγαθόν, ἔφη, καὶ τὸ κακόν.

- "Ω μιαρέ, ἔφην ἐγώ, πάλαι με περιέλκεις κύκλω, ἀποκρυπτόμενος ὅτι οὐ τὸ ἐπιστημόνως ἢν ζῆν τὸ εῧ πράττειν τε και εὐδαιμονείν ποιοθν, οὐδέ ξυμπασῶν τῶν ἄλλων ἐπισ- ο τημών, άλλά μιας οδσης ταύτης μόνον της περί το άγαθόν τε και κακόν. Ἐπεί, ὁ Κριτία, εὶ θέλεις ἐξελεῖν ταύτην την ἐπιστήμην ἐκ τῶν ἄλλων ἐπιστημῶν, ἢττόν τι ἡ μὲν ζατρική δγιαίνειν ποιήσει, ή δὲ σκυτική δποδεδέσθαι, ή δὲ ύφαντική ήμφιέσθαι, ή δὲ κυβερνητική κωλύσει ἐν τῆ θαλάττη ἀποθνήσκειν καὶ ή στρατηγική ἐν πολέμφ; — Οὐδὲν ήττον, ἔφη. — 'Aλλ', δ φίλε Κριτία, τὸ εθ γε τούτων ἔκαστα γίγνεσθαι και ἀφελίμως ἀπολελοιπός ήμας ἔσται ταύτης ἀ ἀπούσης. — 'Αληθή λέγεις. — Οὐχ αὕτη δέ γε, ὡς ἔοικεν, έστιν ή σωφροσύνη, ής ἔργον ἐστίν τὸ ἀφελεῖν ήμας. Οὐ γάρ ἐπιστημών τε καὶ ἀνεπιστημοσυνών ή ἐπιστήμη ἐστίν, άλλά άγαθου τε και κακου. ώστε εί αυτη έστιν ώφέλιμος, ή σωφροσύνη άλλο τι αν εξη ήμεν.
- Τί δ', ἢ δ' δς, οὐκ ἄν αὕτη ἀφελοῖ; Εῖ γὰρ δ τι μάλιστα τῶν ἐπιστημῶν ἐπιστήμη ἐστίν ἡ σωφροσύνη, ἐπιστατεῖ δὲ καὶ ταῖς ἄλλαις ἐπιστήμαις, καὶ ταύτης δήπου ἄν ἄρχουσα ͼ τῆς περὶ τάγαθὸν ἐπιστήμης ἀφελοῦ ἄν ἡμῶς. "Η κᾶν

<sup>474</sup> a 5 φώμεν Schanz : θώμεν codd.  $\parallel$  c 6 τημητέσθαι T : άμφ- B  $\parallel$  d 3 τε Madvig : άλλ τς codd.  $\parallel$  d 6 τε Heindorf : γε codd.  $\parallel$  d 6 αν είη Μαdvig : αν είη τη ώφελίμη B αν είη ώφελίμη T  $\parallel$  e 2 xαν Schanz : xal codd.

chaque science qui accomplit son office propre, et non celle-ci qui accomplit l'office des autres ? N'avons-nous pas reconnu depuis longtemps qu'elle est uniquement la science de la science et de l'ignorance, et rien de plus ? N'est-ce pas la vérité? » — « Je le crois. » — « Ce n'est donc pas elle qui nous procure la santé. » — « Non. » — « La santé est l'œuvre d'une autre science ? » — « Oui. » — « Ce n'est donc pas elle non plus qui nous procure l'utile, puisque nous venons d'attribuer cet office à une autre science. Est-ce vrai ? » — « Oui. » — « Comment donc la sagesse nous serait-elle utile, si elle ne nous procure aucune utilité particulière? » — « C'est impossible en effet, Socrate, à ce qu'il semble. »

- « Tu vois donc, Critias, combien ma crainte était justifiée lorsque je m'accusais moi-même de n'avoir su conduire mon enquête sur la sagesse à aucun résultat : il est clair en effet que la chose qui passe pour la plus belle de h toutes ne nous serait pas apparue comme dénuée d'utilité, si j'avais quelque aptitude à bien conduire une enquête. Et maintenant, nous voici battus sur toute la ligne, et hors d'état de découvrir à quelle réalité le législateur du langage a donné ce nom de sagesse 1. Cependant, nous avons fait maintes concessions qui ne s'accordaient pas avec notre raisonnement. Nous avons reconnu que la sagesse était une science de la science, bien que le raisonnement ne nous le permît pas et c même nous le défendit. A cette science, nous avons accordé le pouvoir de connaître les opérations des autres sciences, toujours au mépris du raisonnement, afin de pouvoir dire que le sage sait qu'il connaît les choses qu'il connaît et sait qu'il ignore celles qu'il ignore. Nous avons fait généreusement cette concession, sans réfléchir qu'il était impossible d'avoir une connaissance quelconque d'une chose qu'on ignorait totalement: notre concession, au contraire, admet qu'on peut savoir d ce qu'on ignore, chose illogique entre toutes, à mon avis. Or, malgré notre complaisance et notre humeur débonnaire, notre discussion, loin de nous conduire à la vérité, s'est moquée

<sup>1.</sup> Cette expression, « le législateur du langage », correspond à la croyance antique que le langage a été établi par une sorte de loi divine, et que les mots ont une signification par excellence qui peut révéler la nature des choses.

ύγιαίνειν ποιοῖ, ἢν δ' ἐγώ, αὕτη, ἀλλ' οὐχ ἡ ἰατρική; Καὶ τάλλα τὰ τῶν τεχνῶν αὕτη ἂν ποιοῖ, καὶ οὐχ αἱ ἄλλαι τὸ αὑτῆς ἔργον ἐκάστη; "Η οὐ πάλαι διεμαρτυρόμεθα, ὅτι ἐπιστήμης μόνον ἐστὶν καὶ ἀνεπιστημοσύνης ἐπιστήμη, ἄλλου δὲ οὐδενός οὐχ οὕτω; — Φαίνεταί γε. — Οὐκ ἄρα ὑγιείας ἔσται δημιουργός. — Οὐ δῆτα. — "Αλλης γὰρ ἢν 175 a τέχνης ὑγίεια ἢ οὔ; — "Αλλης. — Οὐδ' ἄρα ἀφελίας, ἃ ἑταῖρε ἄλλη γὰρ αὖ ἀπέδομεν τοῦτο τὸ ἔργον τέχνη νυνδή ἢ γάρ; — Πάνυ γε. — Πῶς οὖν ἀφέλιμος ἔσται ἡ σωφροσύνη, οὐδεμιας ἀφελίας οὖσα δημιουργός; — Οὐδαμῶς, Ֆ Σώκρατες, ἔοικέν γε.

- Όρας οὖν, ὧ Κριτία, ὡς ἐγὼ πάλαι εἰκότως ἐδεδοίκη και δικαίως έμαυτον ήτιώμην ὅτι οὐδὲν χρηστον περί σωφροσύνης σκοπώ; Οὐ γὰρ ἄν που δ γε κάλλιστον πάντων δμολογείται είναι, τοθτο ήμιν άνωφελές έφάνη, εί τι έμοθ δφελος b ην πρός τὸ καλῶς ζητεῖν. Νθν δέ — πανταχή γὰρ ήττώμεθα, και οὐ δυνάμεθα εύρεῖν ἐφ' ὅτῷ ποτὰ τῶν ὄντων ὁ ὀνοματοθέτης τοθτο τοδνομα ἔθετο, τὴν σωφροσύνην. Καίτοι πολλά γε ξυγκεχωρήκαμεν οὐ ξυμβαίνονθ' ήμιν ἐν τῷ λόγῳ. Και γάρ ἐπιστήμην ἐπιστήμης είναι ξυνεχωρήσαμεν, οὐκ ἐωντος τοθ λόγου οὐδὲ φάσκοντος είναι και ταύτη αθ τῆ ἐπιστήμη και τά των άλλων ἐπιστημων ἔργα γιγνώσκειν ξυνεχωρήσαμεν, οὐδὲ τοθτ' ἐῶντος τοθ λόγου, ἵνα δή ήμιν γένοιτο δ ο σώφρων ἐπιστήμων ὢν τε οίδεν, ὅτι οίδεν, καὶ ὢν μὴ οίδεν, δτι ούκ οίδεν. Τοθτο μέν δή και παντάπασι μεγαλοπρεπως ξυνεχωρήσαμεν, οὐδ' ἐπισκεψάμενοι τὸ ἀδύνατον εΐναι, ἄ τις μή οίδεν μηδαμώς, ταθτα είδέναι άμως γέ πως. δ τι γάρ ούκ οίδεν, φησίν αὐτά είδέναι ή ήμετέρα δμολογία. Καίτοι, ώς έγφμαι, ούδενος ότου ούχι άλογώτερον τουτ' αν φανείη. 'Αλλ' δμως ούτως ήμων εδηθικών τυχούσα ή ζήτησις και ού σκληρων, ούδέν τι μαλλον εύρειν δύναται την άλήθειαν, d

<sup>6 4</sup> ούχ α΄ Hermann : ούχ  $BT \parallel 475$  b 3 εύρειν Tγρ. : ἔχειν BT  $\parallel$  όνοματοθέτης recc. : νομοθέτης  $BTW \parallel b$  8 καὶ τὰ T : καὶ  $B \parallel c$  5 άμδις TW : έλλως  $B \parallel d$  1 εἰρειν T : ἰρειν B αίρειν  $B^2$ ,

d'elle de telle sorte que cette sagesse, ainsi définie à force de concessions et de compromis, le raisonnement nous force à déclarer insolemment qu'elle ne sert à rien. En ce qui me concerne personnellement, j'en prendrais plus volontiers mon parti : mais c'est pour toi, Charmide, que je m'indigne, quand je te vois si beau et si sage, et quand je me dis que cette e sagesse te sera inutile, que tu ne gagneras rien dans la vie à la posséder. Mais ce qui m'irrite encore plus, c'est l'idée que cette incantation, que j'ai apprise du Thrace et que j'ai eu tant de peine à loger dans ma mémoire, n'est d'aucune valeur pratique. A vrai dire, je ne puis croire qu'il en soit ainsi, et j'aime mieux m'accuser moi-même d'être un mauvais enquêteur. Je reste persuadé que la sagesse est un grand bien et que, si tu la possèdes, tu es favorisé des dieux. Vois donc si tu ne la 170 a possèdes pas déjà sans avoir besoin de l'incantation. Dans ce cas, le conseil que je te donne, c'est de me considérer comme un sot, incapable de rien trouver par le raisonnement, et de t'estimer toi-même d'autant plus heureux que tu es plus sage. »

Charmide répondit alors: « Par Zeus, je ne sais, Socrate, si je suis sage ou non. Comment saurais-je si je possède ce que vous êtes incapables de définir, à t'en croire? Cependant but ne me persuades pas entièrement et je suis bien sûr d'avoir besoin de l'incantation: je suis prèt, pour ma part, à l'entendre tous les jours de ta bouche, jusqu'à ce que tu trouves toi-même la mesure suffisante. »— « Fort bien, Charmide, reprit Critias; à mes yeux, la preuve de ta sagesse sera de te livrer à l'incantation de Socrate et de ne le quitter ni peu ni prou. »— « Sois sûr, dit-il, que je le suivrai obstinément: tu es mon tuteur et ce serait bien mal à moi de ne pas obéir c à tes ordres. »— « Je te l'ordonne, » dit Critias.— « J'obéis

<sup>1.</sup> Charmide reste fidèle à son caractère sage et modeste: il sait qu'il ne sait pas. C'est le premier degré de la sagesse aux yeux de Socrale et le trait par lequel se font reconnaître les hommes capables de philosophie. Ceux-là seuls sont ses vrais disciples, sur lesquels peut s'exercer sa maïeutique: il peut accoucher leurs esprits, parce qu'ils ont en eux le germe de la sagesse. Ceux qui manquent de cette sagesse ou d'une curiosité vraiment philosophique, il les renvoie à Prodicos, on sait que Xènophon passe pour avoir été l'élève de Prodicos en même temps que de Socrate.

άλλὰ τοσοθτον κατεγέλασεν αὐτῆς, ὥστε δ ήμεῖς πάλαι ξυνομολογοθντες καὶ ξυμπλάττοντες ἐτιθέμεθα σωφροσύνην εΐναι, τοθτο ήμιν πάνυ ὑβριστικῶς ἀνωφελὲς ὄν ἀπέφαινε.

Τὸ μὲν οὖν ἐμὸν καὶ ἣττον ἀγανακτῶ· ὑπὲρ δὲ σοῦ, ἢν δ' ἐγώ, ὧ Χαρμίδη, πάνυ ἀγανακτῶ, εἰ σὺ τοιοῦτος ἄν τὴν ἱδέαν καὶ πρὸς τούτφ τὴν ψυχὴν σωφρονέστατος, μηδὲν ὀνήσει ἀπὸ ταύτης τῆς σωφροσύνης μηδέ τί σε ἀφελήσει ἐν ε τῷ βίφ παροῦσα. Ἔτι δὲ μᾶλλον ἀγανακτῶ ὑπὲρ τῆς ἐπφῆς, ἢν παρὰ τοῦ Θρακὸς ἔμαθον, εὶ μηδενὸς ἀξίου πράγματος οὖσαν αὐτὴν μετὰ πολλῆς σπουδῆς ἐμάνθανον. Ταῦτ' οὖν πάνυ μὲν οὐκ οἴομαι οὕτως ἔχειν, ἀλλ' ἐμὲ φαῦλον εἶναι ζητητήν· ἐπεὶ τήν γε σωφροσύνην μέγα τι ἀγαθὸν εἶναι, καὶ εἴπερ γε ἔχεις αὐτό, μακάριον εἶναί σε. 'Αλλ' ὅρα εὶ ἔχεις τε καὶ μηδὲν δέῃ τῆς ἐπφδῆς· εὶ γὰρ ἔχεις, 176 α μᾶλλον ἄν ἔγωγέ σοι συμβουλεύσαιμι ἐμὲ μὲν λῆρον ἡγεῖσθαι εἶναι καὶ ἀδύνατον λόγφ ὁτιοῦν ζητεῖν, σεαυτὸν δέ, ὅσφπερ σωφρονέστερος εἶ, τοσούτφ εἶναι καὶ εὐδαιμονέστερον.

Καὶ ὁ Χαρμίδης. ᾿Αλλὰ μὰ Δία, ἢ δ᾽ ὅς, ἔγωγε, ὡ Σώκρατες, οὐκ οΐδα οὕτ᾽ εἰ ἔχω οὕτ᾽ εἰ μὴ ἔχω. Πῶς γὰρ ἄν εἰδείην ὅ γε μηδ᾽ ὑμεῖς οῖοί τέ ἐστε ἐξευρεῖν ὅ τί ποτ᾽ ἔστιν, ὡς φὴς σύ; Ἐγὼ μέντοι οὐ πάνυ σοι πείθομαι, καὶ ἐμαυτόν, ὡ Σώκρατες, πάνυ οῖμαι δεῖσθαι τῆς ἐπφδῆς, καὶ ὑ τό γ᾽ ἐμὸν οὐδὲν κωλύει ἐπάδεσθαις ὑπὸ σοῦ ὅσαι ἡμέραι, ἔως ἄν φῆς σὺ ἱκανῶς ἔχειν. — Εῖεν ἀλλ᾽, ἔφη ὁ Κριτίας, ὡ Χαρμίδη; ὁρὰ τοῦτο· ἔμοιγ᾽ ἔσται τοῦτο τεκμήριον ὅτι σωφρονεῖς, ἢν ἐπάδειν παρέχης Ἦχωκράτει καὶ μὴ ἀπολείπη τούτου μήτε μέγα μήτε σμικρόν. — ·Ως ἀκολουθήσοντος, ἔφη, καὶ μὴ ἀπολειψομένου· δεινὰ γὰρ ἄν ποιοίην, εὶ μὴ πειθοίμην σοὶ τῷ ἐπιτρόπφ καὶ μὴ ποιοίην ಔ κελεύεις. — ο

e 2 ἐπφδής TW : ἐπφδίας B || e 5 πάνο μέν Winckelmann : πάνο μέν ούν codd. || e 7 γε T : τε B || 476 a 3 δαφπερ T : δς ώσπερ B || a 6 οδτ' εἰ ἔχω t : εἔτε ἔχω Β εἔτ' εἰ ἔχω T || b 3 ἐως W : ἔσως BT || b 4 δρά Madvig : δράς codd. || b 5 ἔν BW : ἐν' T || ἀπολείπη W : -λίπη BT.

donc, et je commence dès aujourd'hui. » — « Dites-moi, repris-je, que méditez-vous donc tous les deux? » — « C'est tout médité, » dit Charmide. — « Veux-tu par hasard, dis-je, user de contrainte, sans me laisser le temps de la réflexion? » — « Oui, de contrainte, dit-il; Critias l'ordonne; vois maintenant ce qui te reste à faire. » — « Je vois dien, repris-je, que mes réflexions seraient inutiles: si tu veux une chose à toute force, aucun homme n'est capable de te résister. » — « Alors, dit-il, ne résiste pas, toi non plus. » — « Aussi, repris-je, n'ai-je pas l'intention de résister. »

\*Αλλά μήν, ἔφη, κελεύω ἔγωγε. — Ποιήσω τοίνυν, ἔφη, ἀπὸ ταυτησὶ τῆς ἡμέρας ἀρξάμενος. — Οὖτοι, ἢν δ' ἐγώ, τί βουλεύεσθον ποιεῖν; — Οὐδέν, ἔφη ὁ Χαρμίδης, ἀλλά βε-δουλεύμεθα. — Βιάση ἄρα, ἢν δ' ἐγώ, καὶ οὐδ' ἀνάκρισίν μοι δώσεις; — 'Ως βιασομένου, ἔφη, ἐπειδήπερ ὅδε γε ἐπιτάττει· πρὸς ταῦτα σὸ αῦ βουλεύου ὅ τι ποιήσεις. — 'Αλλ' οὐδεμία, ἔφην ἐγώ, λείπεται βουλή· σοὶ γὰρ ἐπιχει- ἀ ροῦντι πράττειν ὁτιοῦν καὶ βιαζομένω οὐδεὶς οῖός τ' ἔσται ἐναντιοῦσθαι ἀνθρώπων. — Μὴ τοίνυν, ἢ δ' ὅς, μηδὲ σὸ ἐναντιοῦ. — Οὐ τοίνυν, ἢν δ' ἐγώ, ἐναντιώσομαι.





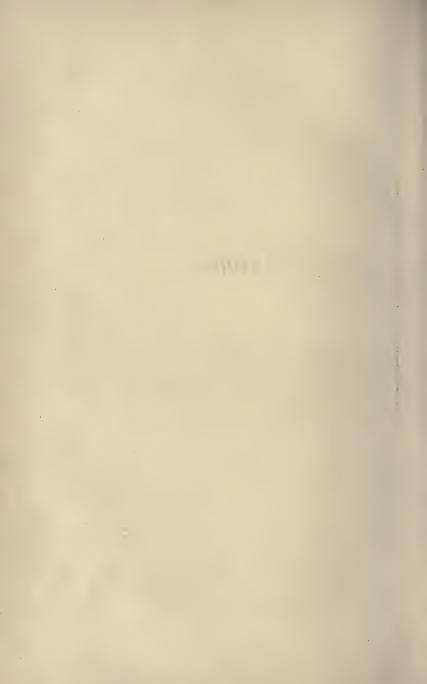

# NOTICE

1

#### PERSONNAGES ET CIRCONSTANCES

Deux pères de famille, Lysimaque et Mélésias, soucieux de l'éducation de leurs fils adolescents et ne sachant comment la diriger, ont prié Nicias et Lachès, généraux illustres dans la cité, de venir voir avec eux un maître d'armes dont les exercices attirent la foule, et de les éclairer à ce propos sur l'utilité de faire apprendre à leurs fils l'art des armes. La scène se passe dans un gymnase où Socrate se trouve par hasard : on l'invite à prendre part à la consultation.

Les deux jeunes gens assistent à l'entretien, mais ils ne sont

que des personnages muets, ou peu s'en faut.

Lysimaque et Mélésias sont tous deux de naissance illustre, mais se plaignent de n'avoir pas reçu de leurs pères une direction suffisante, qui leur permît de marcher sur leurs traces; d'où leur résolution d'épargner à leurs fils un inconvénient analogue. Lysimaque, en effet, a eu pour père le grand Aristide, et ne paraît avoir joué lui-même aucun rôle marquant dans la cité, bien qu'il soit mentionné par Démosthène (contre Leptine, 115) comme ayant reçu des Athéniens une récompense assez importante. Quant à Mélésias, il était fils de ce Thucydide, distinct de l'historien, qui fut l'un des principaux chefs du parti aristocratique au milieu du v° siècle. Mélésias resta personnellement assez obscur : il est seulement nommé comme ayant figuré parmi les Quatre-Cents (Thuc. vm, 86, 9).

Nicias est bien connu par les récits de Thucydide et des historiens. Riche, généreux, modéré dans ses sentiments aristocratiques, il est le premier personnage d'Athènes après Périclès et, celui-ci mort, il n'a guère de rivaux, soit comme général, soit comme homme d'État. On sait avec quelle énergie, quoique général habitué à vaincre, il s'opposa au vote de la guerre contre Syracuse, et comment il finit par être obligé de prendre le commandement de l'expédition; après une période de succès vinrent des revers qui aboutirent à une catastrophe pour l'armée et pour lui-même: il fut mis à mort par les Syracusains. Thucydide, qui apprécie sa prudence et son savoir militaire, lui reproche des scrupules religieux qui ralentirent la retraite à cause d'une éclipse et précipitèrent le désastre.

Lachès, moins célèbre que Nicias, est cependant représenté par Thucydide comme un bon général qui avait commandé avec honneur dans maintes circonstances pendant la guerre du Péloponnèse. Il fut tué en 418 à la bataille de Mantinée. Il ne semble pas qu'il fût de grande naissance : il n'est jamais question de ses ancêtres ; c'était un soldat de vocation,

qui ne paraît pas avoir joué de rôle politique.

La scène se passe après la bataille de Délion (424), où Socrate a combattu sous les ordres de Lachès. Comme celui-ci est mort six ans plus tard, c'est très peu de temps après la bataille que le dialogue est censé avoir lieu. Socrate, né en 469, avait donc quarante-cinq ans environ; il dit luimême qu'il est plus jeune que les deux généraux et les prie pour cette raison de parler les premiers.

#### П

## COMPOSITION ET SIGNIFICATION PHILOSOPHIQUE

La composition du dialogue est simple et harmonieuse. Après le préambule, où Lysimaque expose l'objet de la réunion, et où le personnage de Socrate est vivement présenté, Nicias et Lachès, invités à donner leur avis, prennent la parole tour à tour, chacun dans un discours suivi. Les deux avis sont diamétralement opposés : Nicias approuve

NOTICE 87

l'étude des armes, Lachès la tourne en ridicule avec conviction.

Devant ce désaccord de deux juges également qualifiés, Socrate fait remarquer qu'à moins de compter les voix, procédé peu satisfaisant, il est nécessaire de reprendre la question, mais suivant une méthode différente. Il s'agit d'abord de savoir sur quel objet précis on discute, et, cet objet déterminé, d'en obtenir une définition exacte.

L'objet en discussion se ramène à la notion du courage, puisque les deux orateurs ont l'un affirmé, l'autre nié, que

la science des armes enseignât le courage.

Qu'est-ce donc que le courage? Ici commence la discussion dialectique, divisée en deux parties qui se complètent et se font pendant : l'une entre Lachès et Socrate, l'autre entre Nicias et le même Socrate.

La discussion avec Lachès rappelle la discussion avec Charmide dans le dialogue de ce nom, et l'intervention de Nicias ressemble par certains côtés à celle de Critias suppléant Charmide.

Lachès est un homme courageux et un esprit simple. Les définitions successives qu'il donne de la vertu qui est la sienne, ne sont pas fausses, mais elles manquent de rigueur et n'embrassent pas toute l'étendue de l'idée à définir : ce sont des définitions populaires, tout à fait insuffisantes pour un dialecticien rigoureux.

Nicias, qui est un esprit cultivé et qui se pique d'avoir fréquenté les savants, donne une définition qui vise à la profondeur et où l'idée de science, inséparable aux yeux de Socrate de l'idée de vertu, intervient. Mais Socrate n'est pas encore satisfait et l'amène à reconnaître que ce qu'il a défini, c'est peut-être la vertu en général, mais que ce n'est pas la vertu

de courage en particulier.

Donc, ni l'un ni l'autre n'ont abouti au résultat cherché. Après une amusante dispute où Lachès et Nicias se raillent mutuellement, Socrate refuse de se prononcer sur le fond du débat et déclare qu'il va lui-même sans retard se remettre à l'école. Lysimaque entre dans le badinage et convient avec Socrate qu'on se retrouvera le lendemain pour examiner de nouveau la question.

Quel est le sens de cette conclusion d'apparence négative?

Faut-il croire ici encore, avec Hornesser, comme à propos du Charmide, que Platon s'est proposé dans ce dialogue de résuter Socrate lui-même et de séparer sa propre doctrine de celle de son maître ? J'avoue que cette interprétation me semble absurde. Pour qu'elle sût le moins du monde vraisemblable, il faudrait que la théorie de Nicias sût exactement celle du Socrate historique. Or il est maniseste qu'elle viole absolument la règle des désinitions telle que Socrate l'avait établie, puisqu'elle néglige, comme on dit dans l'école, la « dissérence propre », et s'en tient à déterminer le « genre

Quelle est donc la signification du dialogue? Il est évident que nous avons ici une simple exposition de méthode, et que cette exposition se suffit à elle-mème, quelle que soit la forme de la conclusion provisoire où elle aboutit. La définition du courage n'est qu'un prétexte : l'objet véritable de toute la composition est de montrer : 1° que des discours suivis permettent de soutenir le pour et le contre sans arriver à une démonstration rigoureuse; 2° que, pour étudier un problème complexe, comme celui de la valeur de l'hoplomachie, il faut d'abord le ramener à des termes simples, qu'on puisse définir; 3° que, pour définir correctement un objet, il ne suffit ni d'en indiquer certains caractères particuliers pris au hasard, ni d'en marquer un trait plus général, mais non

spécifique.

prochain ».

Les anciens rattachaient le Lachès au genre maïeutique; nous l'appellerions en français un dialogue méthodique.

Ce caractère très net et un peu étroit le rattache au même groupe que le *Charmide* et permet de l'attribuer en toute vraisemblance à la jeunesse de Platon.

Cela ne veut d'ailleurs pas dire que l'intérêt littéraire en

soit moins vif ni l'art moins attrayant.

## III

### L'ART DU DIALOGUE

Cet attrait vient en particulier de la vérité des caractères et de la verve, tantôt spirituelle, tantôt éloquente, avec laquelle NOTICE 89

îls s'expriment. De Lysimaque et de son exposé initial, rien d'autre à dire sinon que la modestie et le bon sens du person-

nage sont fort agréables.

Mais Nicias et Lachès sont deux figures admirables de vie et d'originalité. Lachès est impétueux, tout de premier mouvement, vif dans la réponse, franc et droit avant tout, spirituel et sarcastique au besoin, et en outre, dans le beau passage où il explique pourquoi il est à la fois ami et ennemi des discours, sa description de l'orateur selon son cœur, de l'homme qui accorde sa vie avec sa parole, est d'une éloquence et d'une poésie qui ravissent. — Nicias a moins d'élan, moins de verve; mais il est la distinction même, et sa finesse sait être par moments fort spirituelle, notamment dans tout ce qu'il dit de Socrate.

### IV

#### LE TEXTE

Mêmes sources que pour le Charmide.

En outre, plusieurs fragments du Lachès ont été retrouvés sur des papyrus égyptiens (Greek Papyri in the British Museum, II, n° 187; Flinders Petrie Papyri, II, n° 50; Oxyrhynchus Papyri, II, n° 228). L'intérêt de cette découverte est de justifier une ou deux corrections modernes et de montrer aussi que des altérations de texte se sont introduites de fort bonne heure dans certains exemplaires de Platon. Le papyrus du British Museum, mutilé et peu lisible, n'a pu être utilisé. Le papyrus Flinders Petrie (190 b-191 e) est désigné dans notre apparat par Fl. P. Pap. ; le papyrus d'Oxyrhynchus (197 a-e) par Ox. Pap.

# LACHÈS

[ou Sur le courage, genre maïeutique.]

## LYSIMAQUE MÉLÉSIAS NICIAS LACHÈS LES ENFANTS DE LYSIMAQUE ET DE MÉLÉSIAS SOCRATE

Lysimaque. - Vous avez vu, Nicias et 178 a Préambule. Lachès, le combat de cet athlète armé. Nous ne vous avons pas dit tout d'abord, Mélésias et moi, pourquoi nous vous avons priés d'assister avec nous à ce spectacle : nous allons maintenant vous en donner la raison, car nous pensons que nous devons être francs avec vous. Il y a des gens qui tournent ces représentations en ridicule, mais qui, h si on leur en demande leur avis, se dérobent et, par égard pour leur interlocuteur, parlent contre leur pensée. Pour vous, nous estimons que vous êtes bons juges en la matière et que, votre opinion formée, vous serez assez francs pour nous la faire connaître. C'est pourquoi nous vous avons appelés à nous donner votre avis sur la question que nous allons 179 a vous soumettre. Voici où tend ce préambule.

Nous avons deux fils, Mélésias et moi : celui-ci, le fils de Mélésias, s'appelle Thucydide, comme son grand-père; le mien, que voici, porte aussi le nom de son grand-père paternel et s'appelle Aristide <sup>1</sup>. Nous voulons prendre le plus grand soin de leur éducation et ne pas les laisser, comme tant de jeunes gens au sortir de l'enfance, libres d'agir selon leur caprice :

Cette transmission du nom du grand-père au petit-fils était habituelle dans les familles athéniennes.

# ΛΑΧΗΣ

[η περί ἀνδρείας, μαιευτικός.]

# ΛΥΣΙΜΑΧΟΣ ΜΕΛΗΣΙΑΣ ΝΙΚΙΑΣ ΛΑΧΗΣ ΠΑΙΔΕΣ ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΗΣΙΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ

ΛΥΣΙΜΑΧΟΣ. Τεθέασθε μέν τον ἄνδρα μαχόμενον ἐν 178 a δπλοις, ὧ Νικία τε καὶ Λάχης οῦ δ' ἔνεκα ὑμᾶς ἐκελεύσαμεν συνθεάσασθαι ἐγώ τε καὶ Μελησίας ὅδε, τότε μὲν οὐκ εἴπομεν, νθν δ' ἐροθμεν. Ἡγούμεθα γάρ χρηναι πρός γε ὑμᾶς παρρησιάζεσθαι. Εἰσὶ γάρ τινες οῦ τῶν τοιούτων καταγελῶσι, καὶ ἐάν τις αὐτοῖς συμβουλεύσηται, οὐκ ἄν εἴποιεν β ἀ νοοθσιν, ἀλλά στοχαζόμενοι τοθ συμβουλευομένου ἄλλα λέγουσι παρά τὴν αὕτῶν δόξαν ὑμᾶς δὲ ἡμεῖς ἡγησάμενοι καὶ ἰκανοὺς γνῶναι καὶ γνόντας ἀπλῶς ὰν εἰπεῖν ὰ δοκεῖ ὑμῖν, οὕτω παρελάβομεν ἐπὶ τὴν συμβουλὴν περὶ ὧν μέλλομεν ἀνακοινοθσθαι. Ἔστιν οῦν τοθτο, περὶ οῦ πάλαι 179 a τοσαθτα προοιμιάζομαι, τόδε.

Ήμιν είσιν δείς ούτοιι, δδε μέν τοιδε, πάππου έχων δνομα Θουκυδίδης, έμος δὲ αι δδε παππιρον δὲ και οιτος δνομε έχει τουμοι πατρός. "Αριστείδην γάρ αὐτον καλούμεν. "Ημίν οι τούτων δέδοκται έπιμεληθήναι ώς οι το μάλιστα, και μή ποιήσαι δπερ οι πολλοί, ἐπειδή μειράκια γέγονεν,

178 b 3 λέγουσι Τ : νοούσι Β || 179 a 4 δὶ καὶ roc. : το καὶ BTW.

c'est des maintenant que nous voulons aborder cette tâche avec toute l'application dont nous sommes capables. Sachant que vous aviez aussi des fils, nous avons pensé que vous aviez b dù réfléchir autant que personne aux soins à leur donner pour en faire des hommes de mérite, mais que, si par hasard vous aviez quelque peu négligé cette préoccupation, nous vous ferions souvenir que vous n'aviez pas le droit de l'oublier, et qu'ainsi nous vous engagerions à vous joindre à nous pour l'éducation de vos fils 1.

D'où nous est venue cette pensée? La chose mérite d'être

contée, bien que le récit en soit un peu long.

Nous prenons nos repas ensemble, Mélésias et moi, et nos c fils mangent avec nous. Comme je vous le disais tout à l'heure, je serai franc. Donc, chacun de nous trouve dans la vie de son père de belles actions qu'il peut raconter aux deux jeunes gens, actions accomplies dans la guerre et dans la paix, actions relatives aux affaires des alliés et à celles de la cité: mais, de nous deux personnellement, nous n'avons rien à raconter 2. Nous en avons quelque honte devant nos fils et nous en faisons reproche à nos pères, qui nous ont laissé la d bride sur le cou dans notre jeunesse, occupés qu'ils étaient eux-mêmes par les affaires des autres; et nous en tirions une leçon pour nos enfants, leur disant que, s'ils ne prenaient pas soin d'eux-mêmes et ne nous écoutaient pas, ils vivraient sans gloire, tandis que, s'ils faisaient le contraire, ils pourraient se montrer dignes des noms qu'ils portaient. Nos fils nous ont promis de suivre nos conseils, mais nous nous demandons quelle étude ou quel genre de vie est le plus propre à faire d'eux des e hommes de mérite. Quelqu'un nous signala comme une belle étude pour un jeune homme celle du combat en armes, et, nous vantant l'artiste dont vous avez eu sous les yeux les exercices,

il nous engagea à l'aller voir. Nous avons cru bon d'y aller nous-mêmes et de vous le faire voir en même temps, afin que

<sup>1.</sup> Les fils de Lachès sont inconnus. Celui de Nicias, nommé Nicératos (cf. 200 d), est quelquefois mentionné comme un homme de grande distinction. Il fut mis à mort par les Trente (Xén., Hellén. II, 3, 39; Diod., XIV, 5, 5).

<sup>2.</sup> On a vu ci-dessus, dans la Notice, que les noms de Lysimaque et de Mélésias n'apparaissent dans les documents athéniens que rarement, et pour des faits de peu d'importance.

ἀνείναι αὐτοὺς ὅ τι βούλονται ποιεῖν, ἀλλά νῦν δὴ καὶ ἄρχεσθαι αὐτῶν ἐπιμελεῖσθαι καθ᾽ ὅσον οῖοί τ᾽ ἐσμέν. Εἰδότες οὖν καὶ ὑμῖν ὑεῖς ὄντας, ἡγησάμεθα μεμεληκέναι περὶ αὐτῶν, εἴπερ τισὶν ἄλλοις, πῶς ἄν θεραπευ- βθέντες γένοιντο ἄριστοι εἰ δ᾽ ἄρα πολλάκις μὴ προσεσχήκατε τὸν νοῦν τῷ τοιούτῳ, ὑπομνήσοντες ὅτι οὐ χρὴ αὐτοῦ ἀμελεῖν, καὶ παρακαλοῦντες ὑμᾶς ἐπὶ τὸ ἐπιμέλειάν τινα ποιήσασθαι τῶν ὑέων κοινῷ μεθ᾽ ἡμῶν.

"Οθεν δε ήμιν ταθτ' εδοξεν, & Νικία τε και Λάχης, χρή ἀκοθσαι, κάν ή δλίγω μακρότερα. Συσσιτοθμεν γάρ δή ἐγώ τε και Μελησίας δδε, και ήμιν τὰ μειράκια παρασιτεί. "Όπερ οὖν καὶ ἀργόμενος εἶπον τοῦ λόγου, παρρησιασόμεθα ο πρός ύμας. Ήμων γάρ έκάτερος περί του έαυτου πατρός πολλά καὶ καλά ἔργα ἔγει λέγειν πρὸς τοὺς νεανίσκους, και δσα έν πολέμω ειργάσαντο και δσα έν ειρήνη, διοικοθντες τά τε τῶν συμμάχων καὶ τὰ τῆς πόλεως ἡμέτερα δ' αὐτῶν ἔργα οὐδέτερος ἔχει λέγειν. Ταθτα δὴ ὑπαισχυνόμεθά τε τούσδε και αιτιώμεθα τούς πατέρας ήμων δτι ήμας μέν εἴων τρυφαν, ἐπειδή μειράκια ἐγενόμεθα, τὰ δὲ ἀ των άλλων πράγματα έπραττον και τοίσδε τοίς νεανίσκοις αὐτά ταθτα ἐνδεικνύμεθα, λέγοντες ὅτι, εἶ μὲν ἀμελήσουσιν έαυτων και μή πείσονται ήμιν, άκλεεις γενήσονται, εί δ' έπιμελήσονται, τάχ' αν των δνομάτων αξιοι γένοιντο & EYOUGLV.

Οῦτοι μέν οῦν φασίν πείσεσθαι· ήμεῖς δὲ δὴ τοῦτο σκοποθμεν, τί ἄν οῦτοι μαθόντες ἢ ἐπιτηδεύσαντες ὅ τι ἄριστοι γένοιντο. Εἰσηγήσατο οῦν τις ἡμῖν καὶ τοῦτο τὸ μάθημα, θ ὅτι καλὸν εἴη τῷ νέφ μαθεῖν ἐν ὅπλοις μάχεσθαι· καὶ ἐπήνει τοῦτον δυ νῦν ὑμεῖς ἐθεάσασθε ἐπιδεικνύμενον, κῷτ² ἐκέλευε θεάσασθαι. Ἔδοξε δὴ χρῆναι αὐτούς τε ἐλθεῖν ἐπὶ θέαν

a g οἶοί τ' BW : οἶόν τ' T  $\parallel$  c 5 τῆς T : τῆσδε τῆς BW  $\parallel$  c  $\gamma$  τούσδε BW : τοἴσδε T  $\parallel$  e a ὅτι TW : ού B : ώς B²  $\parallel$  e 4 θεάσασθαι TW : θεάσεσθαι B.

vous pussiez nous en donner votre avis, et, si vous le jugez bon, vous associer à nous dans cette éducation de nos enfants.

Voilà ce que nous avions à vous communiquer. Il vous 180 a appartient maintenant de nous conseiller, de nous dire si vous jugez cette étude utile ou non, si vous connaissez quelque science ou quelque exercice qui puisse être recommandé à des jeunes gens, et de nous donner votre sentiment sur le projet de nous associer.

Nicias. — Pour moi, Lysimaque et Mélésias, j'approuve votre idée et suis prêt à entrer dans l'association. Je suppose

que Lachès est de mon avis.

b Lachès. — Ta supposition est juste, Nicias. Ce que disait Lysimaque sur son père et sur celui de Mélésias me semble s'appliquer à merveille à eux, à nous, et à tous ceux qui s'occupent des affaires publiques: il leur arrive précisément ce qu'il a dit, que leurs enfants et toutes leurs affaires privées demeurent dans l'abandon et dans l'oubli. Sur ce point, tu as raison, Lysimaque; mais ce qui m'étonne, c'est que tu ce demandes conseil pour l'éducation des jeunes gens à Nicias et à moi, et que tu négliges de consulter Socrate, ici présent, citoyen de ton dème, et qui passe tout son temps dans les endroits où l'on peut trouver ce que tu cherches, l'étude ou l'exercice qui convient le mieux à un jeune homme.

Lysimaque. — Que dis-tu, Lachès P Socrate s'occupe de ces-

questions?

Lachès. — Assurément.

Nicias. — Je puis moi-même te l'affirmer aussi bien que Lachès: tout récemment, il m'a procuré, pour enseigner la d musique à mon fils, Damon<sup>2</sup>, disciple d'Agathocle, qui n'est pas seulement un musicien délicieux, mais qui, sur tous

1. Outre que la vie politique, à Athènes, était fort absorbante (comme on le voit par le nombre des magistratures et des fonctions qu'énumère Aristote dans sa Constitution des Athéniens), il faut noter qu'avant la sophistique il n'y avait rien en Grèce qui ressemblât à un enseignement supérieur régulier. C'est au 1v° siècle, et surtout avec l'école d'Isocrate, que s'organise à Athènes un enseignement à la fois oratoire et politique capable de séduire et de retenir les jeunes gens avant leur entrée dans la vie publique.

2. Damon est connu par ses relations avec Périclès (Premier Alcibiade, 118 c; Plutarque, Périclès, 4). — Agathocle passait pour

avoir été l'un des maîtres de Pindarc.

τάνδρὸς καὶ ὑμῶς συμπαραλαβεῖν ἄμα μὲν συνθεατάς, ἄμα δὲ συμβούλους τε καὶ κοινωνούς, ἐἀν βούλησθε, περὶ τῆς τῶν ὕέων ἐπιμελείας.

Ταθτ' ἐστιν ἃ ἐδουλόμεθα ὑμιν ἀνακοινώσασθαι. Ἡδη οθν 180 a ὑμέτερον μέρος συμβουλεύειν καὶ περὶ τούτου τοθ μαθήματος, εἴτε δοκεί χρηναι μανθάνειν εἴτε μή, καὶ περὶ τῶν ἄλλων, εἴ τι ἔχετε ἐπαινέσαι μάθημα νέφ ἀνδρὶ ἢ ἐπιτή-δευμα, καὶ περὶ τῆς κοινωνίας λέγειν δποιόν τι ποιήσετε.

ΝΙΚΙΑΣ. Ἐγὰ μέν, ἃ Λυσίμαχε καὶ Μελησία, ἐπαινῶ τε ὑμῶν τὴν διάνοιαν καὶ κοινωνεῖν ἑτοῖμος, οῗμαι δὲ καὶ Λάχητα τόνδε.

ΛΑΧΗΣ. ᾿Αληθη γὰρ οἴει, ἃ Νικία. ·Ως ὅ γε ἔλεγεν ὁ β Λυσίμαχος ἄρτι περὶ τοῦ πατρὸς τοῦ αὐτοῦ τε καὶ τοῦ Μελησίου, πάνυ μοι δοκεῖ εὖ εἰρῆσθαι καὶ εἰς ἐκείνους καὶ εἰς ἡμᾶς καὶ εἰς ἄπαντας ὅσοι τὰ τῶν πόλεων πράττουσιν, ὅτι αὐτοῖς σχεδόν τι ταῦτα συμβαίνει, ὰ οῦτος λέγει, καὶ περὶ παῖδας καὶ περὶ τἄλλα ἔδια, ὀλιγώρως τε καὶ ἀμελῶς διατίβεσθαι. Ταῦτα μὲν οῦν καλῶς λέγεις, ἃ Λυσίμαχε· ὅτι δ᾽ ἡμᾶς μὲν συμβούλους παρακαλεῖς ἐπὶ τὴν τῶν νεανίσκων παιδείαν, Σωκράτη δὲ τόνδε οὐ παρακαλεῖς, θαυμάζω, ο πρῶτον μὲν ὅντα δημότην, ἔπειτα ἐνταῦθα ἀεὶ τὰς διατριβάς ποιούμενον ὅπου τί ἐστι τῶν τοιούτων ὧν σὺ ζητεῖς περὶ τοὺς νέους ἢ μάθημα ἢ ἐπιτήδευμα καλόν.

ΛΥ. Πῶς λέγεις, ἃ Λάχης; Σωκράτης γὰρ ὅδε τινὸς τῶν τοιούτων ἐπιμέλειαν πεποίηται ;

ΛΑ. Πάνυ μέν οθν, & Λυσίμαχε.

ΝΙ. Τοθτο μέν σοι κάν έγω έχοιμι είπεῖν οὐ χεῖρον Λάχητος καὶ γὰρ αὐτῷ μοι ἔναγχος ἄνδρα προὐξένησε τῷ ὑεῖ διδάσκαλον μουσικής, ᾿Αγαθοκλέους μαθητὴν Δάμωνα, ἀ ἀνδρῶν χαριέστατον οὐ μόνον τὴν μουσικήν, ἀλλὰ καὶ

<sup>180</sup> a 2 μέρος TW : γένος Β || a 3 γρήνα: TW : χρήν. ή Β || b 6 δλιγώρως Schanz : όλιγωρείτθα: BTW όλιγωρείν Badham || b 7 καλώς TW : καλείς Β.

les sujets, est pour les jeunes gens de cet âge un maître

parfait 1.

Lystmaque. — Les hommes de ma génération, — ò Socrate, et vous aussi Nicias et Lachès, — connaissent mal la génération qui les suit; car notre âge nous retient le plus souvent à la maison. Mais si tu as quelque bon conseil à me donner, à moi qui suis de ton dème, ô fils de Sophronisque, tu dois me le e donner. Ce sera justice, car tu es lié avec moi d'amitié par ton père: nous étions, lui et moi, compagnons et amis, et il est mort avant d'avoir eu avec moi son premier dissentiment. D'ailleurs il me revient à la mémoire des propos de ces jeunes gens qui, dans leurs conversations chez moi, prononcent sou vent le nom de Socrate avec beaucoup d'éloges. Mais je ne leur ai jamais demandé s'ils parlaient du fils de Sophronisque. Dites-moi, mes enfants, Socrate que voici est bien

celui dont vous parlez à tout bout de champ?

LES ENFANTS. — C'est lui-même, mon père.

Lysimaque. — Par Héra, Socrate, je te félicite de faire honneur au nom de ton père, le meilleur des hommes, et je serai heureux que tout soit commun entre nous.

Lachès. — Attends, Lysimaque; ne lâche pas encore notre homme: car je l'ai vu faire honneur non seulement à son père, mais aussi à sa patrie. Dans la retraite de Délion, il marchait à mes côtés, et je te déclare que si tous avaient eu la même attitude, Athènes aurait gardé la tête haute au lieu de subir un tel échec<sup>2</sup>.

LYSIMAQUE. — Socrate, il est beau de recevoir un pareil éloge d'hommes que l'on peut en croire, et sur un sujet comme celui-là. Sache donc qu'en écoutant ces paroles je me réjouis de te voir en une telle estime, et compte-moi parmi

1. Ces maîtres de musique, au dire de Protagoras (Protagoras, 316 e), auraient été en quelque sorte des sophistes prudents, cachant leur vraie science sous le déguisement de la musique. Il dit d'ailleurs la même chose de tous les anciens poètes, ce qui donne à cette opinion sa vraie portée : il est exact, en effet, que les poètes ont été les premiers éducateurs de la Grèce, non pas intentionnellement pour la plupart, mais par la force des choses. La poésie est en effet la première forme de littérature que la Grèce ait possédée, et la plus importante jusqu'au ve siècle.

2. La bataille de Délion est de l'année 424. Les Athéniens y

furent vaincus par les Thébains.

τάλλα όπόσα βούλει άξιον συνδιατρίδειν τηλικούτοις νεανίσκοις.

ΑΥ. Οὔτοι, ὧ Σώκρατές τε καὶ Νικία καὶ Λάχης, οἱ ἡλίκοι ἐγὼ ἔτι γιγνώσκομεν τοὺς νεωτέρους, ἄτε κατ' οἰκίαν τὰ πολλὰ διατρίβοντες ὑπὸ τῆς ἡλικίας ἀλλ' εἴ τι καὶ σύ, ὧ παῖ Σωφρονίσκου, ἔχεις τῷδε τῷ σαυτοῦ δημότη ἀγαθὸν συμβουλεῦσαι, χρὴ συμβουλεῦειν. Δίκαιος δ' εῖ καὶ γὰρ ε πατρικὸς ἡμῖν φίλος τυγχάνεις ἄν' ἀεὶ γὰρ ἐγὼ καὶ ὁ σὸς πατὴρ ἔταίρω τε καὶ φίλω ῆμεν, καὶ πρότερον ἐκεῖνος ἐτελεύτησε, πρίν τι ἐμοὶ διενεχθῆναι. Περιφέρει δέ τίς με καὶ μνήμη ἄρτι τῶνδε λεγόντων τὰ γὰρ μειράκια τάδε πρὸς ἀλλήλους οἴκοι διαλεγόμενοι θαμὰ ἐπιμέμνηνται Σωκράτους καὶ σφόδρα ἐπαινοῦσιν οἰ μέντοι πώποτε αὐτοὺς ἀνηρώτησα, εὶ τὸν Σωφρονίσκου λέγοιεν. ᾿Αλλ', ὧ παῖδες, λέγετέ 181 αμοι, ὅδ' ἐστὶ Σωκράτης, περὶ οῦ ἑκάστοτε ἐμέμνησθε;

ΠΑΙΔΕΣ. Πάνυ μέν οθν, δ πάτερ, οθτος.

ΛΥ. Εθ γε νὴ τὴν Ἡραν, ὡ Σώκρατες, ὅτι ὀρθοῖς τὸν πατέρα, ἄριστον ἀνδρῶν ὅντα, καὶ ἄλλως καὶ δὴ καὶ ὅτι οἰκεῖα τά τε σὰ ἡμῖν ὑπάρξει καὶ σοὶ τὰ ἡμέτερα.

ΛΑ. Και μήν,  $\delta$  Λυσίμαχε, μὴ ἀφίεσό γε τὰνδρός  $\delta$ ς ἐγὼ και ἄλλοθί γε αὐτὸν ἐθεασάμην οὐ μόνον τὸν πατέρα, ἀλλὰ και τὴν πατρίδα ὀρθοῦντα ἐν γὰρ τἢ ἀπὸ Δηλίου  $\delta$  φυγἢ μετ ἐμοῦ συνανεχώρει, κὰγώ σοι λέγω ὅτι εὶ  $\delta$ 0 δὶ  $\delta$  ἄλλοι ἤθελον τοιοῦτοι εἶναι, ὀρθὴ ἄν ἡ πόλις ἢν και οὐκ ὰν ἔπεσε τότε τοιοῦτον πτωμα.

ΛΥ. °Ω Σώκρατες, οθτος μέντοι δ ἔπαινός ἐστιν καλός, δυ σύ νθυ ἐπαινεῖ ὑπ' ἀνδρῶν ἀξίων πιστεύεσθαι καὶ εἰς ταθτα εἰς ὰ οθτοι ἐπαινοθσιν. Εθ οθν ἴσθι ὅτι ἐγὼ ταθτα ἀκούων χαίρω ὅτι εὐδοκιμεῖς, καὶ σὸ δὲ ἡγοθ με ἐν τοῖς γ'

c tes amis les plus dévoués. Tu aurais dû plus tôt nous fréquenter et nous tenir pour tes amis, comme il était juste; du moins, qu'à partir de ce jour, puisque nous avons renouvelé connaissance, il en soit ainsi: rapproche-toi de nous, deviens notre familier et celui de ces jeunes gens, afin que notre amitié se conserve par vous. Voilà ton devoir et le nôtre, et je te le rappellerai souvent. Mais que pensez-vous de la question que j'avais posée d'abord? Est-il bon pour un jeune homme, oui ou non, d'apprendre l'art du combat armé? Que vous en semble?

94

- d Socrate. Sur ce sujet, Lysimaque, je te donnerai mon avis dans la mesure du possible et je suis prêt à faire tout ce que tu me demanderas. Mais n'est-il pas de toute justice, étant le plus jeune et le moins compétent, que j'écoute d'abord les autres et que je m'instruise par leurs discours ? S'il me reste alors quelque observation à présenter, il sera temps pour moi de vous expliquer ma pensée et d'essayer de vous convaincre. Nicias, c'est à l'un de vous deux de parler d'abord.
- NICIAS. Je n'y fais point d'objection, Socrate. A mon avis, cette étude est utile aux jeunes gens, de plusieurs façons. Qu'ils choisissent, au lieu des divertissements dont ils aiment à occuper leurs loisirs, un exercice propre à fortifier leur santé, c'est excellent, et, à cet
- égard, cet exercice n'est inférieur à aucun autre, et en outre il est, avec l'équitation, le plus convenable à un homme libre : car les luttes dont nous sommes les athlètes et qui sont proposées à nos ambitions sont précisément celles auxquelles on se prépare en s'exerçant à manier les outils de la guerre. Cette étude sera d'ailleurs utile dans le combat mème, quand on lutte en lignes; mais elle le sera plus encore si les lignes sont rompues et qu'on se batte en combats singuliers, tantôt poursuivant un adversaire qui recule et

<sup>1.</sup> Sur l'âge de Socrate au temps de cette conversation, v. Notice. Quant à sa compétence, qui était uniquement celle de tous les hoplites ayant fait la guerre et ayant réfléchi à ce qu'ils avaient vu, s'il a soin de n'en pas faire état, c'est d'abord par modestie, et ensuite parce qu'il a hâte de transporter la discussion sur le terrain moral et philosophique.

εὐνούστατόν σοι εΐναι. Χρῆν μέν οῦν καὶ πρότερόν σε φοι- ταν αὐτὸν παρ' ήμας καὶ οἰκείους ήγεῖσθαι, ἄσπερ τὸ δίκαιον νον δ' οῦν ἀπὸ τῆσδε τῆς ήμέρας, ἐπειδὴ ἀνεγνωρίσαμεν ἀλλήλους, μὴ ἄλλως ποίει, ἀλλὰ σύνισθί τε καὶ γνώριζε καὶ ήμας καὶ τούσδε τοὺς νεωτέρους, ὅπως ἄν διασώζητε καὶ ὑμεῖς τὴν ἡμετέραν φιλίαν. Ταθτα μὲν οῦν καὶ σὺ ποιήσεις καὶ ἡμεῖς σε καὶ αῦθις ὑπομνήσομεν περὶ δὲ ῶν ἠρξάμεθα τί φατε; Τί δοκεῖ; Τὸ μάθημα τοῖς μειρακίοις ἐπιτήδειον εῖναι ἢ οῦ, τὸ μαθεῖν ἐν ὅπλοις μάχεσθαι;

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 'Αλλά καὶ τούτων πέρι, & Λυσίμαχε, d ἔγωγε πειράσομαι συμβουλεύειν ἄν τι δύνωμαι, καὶ αῧ ἃ προκαλεῖ πάντα ποιεῖν. Δικαιότατον μέντοι μοι δοκεῖ εῖναι ἐμὲ νεώτερον ὅντα τῶνδε καὶ ἀπειρότερον τούτων ἀκούειν πρότερον τί λέγουσιν καὶ μανθάνειν παρ' αὐτῶν ἐὰν δ' ἔχω τι ἄλλο παρὰ τὰ ὑπὸ τούτων λεγόμενα, τότ' ἤδη διδάσκειν καὶ πείθειν καὶ σὲ καὶ τούτους. 'Αλλ', & Νικία, τί οὐ λέγει πότερος ὑμῶν;

ΝΙ. ᾿Αλλ᾽ οὐδἐν κωλύει, ΄ὧ Σώκρατες. Δοκεῖ γὰρ ἐμοὶ τοῦτο τὸ μάθημα τοῖς νέοις ἀφέλιμον εἶναι ἐπίστασθαι ε πολλαχῇ. Καὶ γὰρ τὸ μὴ ἄλλοθι διατρίβειν, ἐν οῖς δὴ φιλοῦσιν οἱ νέοι τὰς διατριβὰς ποιεῖσθαι, ὅταν σχολὴν ἄγωσιν, ἀλλ᾽ ἐν τούτῳ, εῗ ἔχει, ὅθεν καὶ τὸ σῶμα βέλτιον ἴσχειν ἀνάγκη — οὐδενὸς γὰρ τῶν γυμνασίων φαυλότερον οὐδ᾽ ἐλάττω πόνον ἔχει — καὶ ἄμα προσήκει μάλιστ᾽ ἐλευθέρῳ τοῦτό τε 182 ατὸ γυμνάσιον καὶ ἡ ἱππική οῗ γὰρ ἀγῶνος ἀθληταί ἐσμεν καὶ ἐν οῖς ἡμῖν ὁ ἀγὼν πρόκειται, μόνοι οῦτοι γυμνάζονται οἱ ἐν τούτοις τοῖς περὶ τὸν πόλεμον δργάνοις γυμναζόμενοι•

"Επειτα δνήσει μέν τι τοθτο τὸ μάθημα καὶ ἐν τῆ μάχῃ αὐτῆ, ὅταν ἐν τάξει δέῃ μάχεσθαι μετὰ πολλῶν ἄλλων μέγιστον μέντοι αὐτοθ ὄφελος, ὅταν λυθῶσιν αὶ τάξεις καὶ ἤδη τινὰ δέῃ μόνον πρὸς μόνον ἢ διώκοντα ἄμυνομένω τινὶ

C ι γ'εὐνούστατον Schanz : γ'εὐνουστάτοις B εὐνουστάτοις  $TW \parallel$  σε τες. : γε  $BTW \parallel$  C 3 ἀπό τῆσδε τῆς TW : ἀπό δε τῆς  $B \parallel$  182 a 4 τοῖς τενς. : τοῖς τὸν  $BTW \parallel$  a 8 τινά Badham : τι BTW.

b tantôt, dans une retraite, résistant à un ennemi qui nous presse. Seul à seul, un homme qui sait les armes n'a rien à craindre, ni même peut-être seul contre plusieurs : il est toujours le plus fort par son habileté. Cette première étude conduit d'ailleurs à une autre qui est fort belle : tout homme qui sait les armes désire aborder l'étude suivante, celle de la tactique : et de celle-ci, quand il la possède et qu'il y a pris goût, il c passe à tout l'ensemble de la stratégie. Ainsi toute une série de belles sciences et de nobles exercices, dignes d'occuper l'intelligence et l'activité d'un homme, se rattachent à cette première connaissance 1.

Ce n'est pas non plus un médiocre avantage de cette étude que d'élever un homme bien au-dessus de lui-même quant à l'assurance et au courage dans la guerre, grâce au savoir qu'elle lui procure. Et ne dédaignons pas enfin cet autre profit (qui semblera secondaire à quelques-uns), celui d'une plus belle attitude en des circonstances où la beauté a son prix, puisqu'elle fera paraître l'homme plus redoutable à ses adversaires. Ainsi, Lysimaque, je le répète, il me paraît bon de donner cet enseignement aux jeunes gens, et je t'en ai dit les raisons. Mais si Lachès a quelque chose d'autre à dire, nous aurons plaisir à

l'entendre.

Discours de Lachès en réponse à Nicias. LACHÈS. — Il est difficile, Nicias, de dire d'une science qu'on ne doit pas l'apprendre; car toute chose, semblet-il, est bonne à savoir. Cette science des

95

e armes, si elle est réellement une science, comme le soutiennent ses maîtres et comme le dit Nicias, mérite donc d'être étudiée. Mais si ce n'est pas une science et si ce qu'on nous en promet est vain, ou si ce n'est qu'une science peu sérieuse, à quoi bon l'étudier?

Si j'en parle ainsi, c'est par l'effet des considérations sui-

<sup>1.</sup> Nicias est représenté comme un esprit cultivé et ami de la philosophie. Ce caractère se marque ici dans l'observation qu'il exprime sur la liaison des diverses sciences et sur l'intérêt qu'on trouve à s'élever de l'une à l'autre. Comparer, dans le Charmide, la dernière hypothèse, sur l'utilité que pourrait offrir une « science des sciences », si elle donnait plus de facilité pour apprendre les sciences particulières (172 b et suiv.).

ἐπιθέσθαι ἢ καὶ ἐν φυγἢ ἐπιτιθεμένου ἄλλου ἀμύνασθαι αὐ- b
τόν· οὐ τὰν ὑπό γε ἑνὸς εῗς ὁ τοθτ' ἐπιστάμενος οὐδὲν ἂν
πάθοι, ἴσως δ' οὐδὲ ὑπὸ πλειόνων, ἀλλά πανταχἢ ἄν ταύτῃ
πλεονεκτοῖ. Ἔτι δὲ καὶ εἰς ἄλλου καλοῦ μαθήματος ἐπιθυμίαν
παρακαλεῖ τὸ τοιοθτον· πᾶς γὰρ ἄν μαθών ἐν ὅπλοις
μάχεσθαι ἐπιθυμήσειε καὶ τοθ ἑξῆς μαθήματος τοθ περὶ
τὰς τάξεις, καὶ ταθτα λαβών καὶ φιλοτιμηθεἰς ἐν αὐτοῖς
ἐπὶ πᾶν ἄν τὸ περὶ τὰς στρατηγίας ὁρμήσειε· καὶ ἤδη c
δῆλον ὅτι τὰ τούτων ἐχόμενα καὶ μαθήματα πάντα καὶ
ἐπιτηδεύματα καὶ καλὰ καὶ πολλοθ ἄξια ἀνδρὶ μαθεῖν τε καὶ
ἐπιτηδεθσαι, ὧν καθηγήσαιτ' ἄν τοθτο τὸ μάθημα.

Προσθήσομεν δ' αὐτῷ οὐ σμικρὰν προσθήκην, ὅτι πάντα ἄνδρα ἐν πολέμφ καὶ θαρραλεώτερον καὶ ἀνδρειότερον ἂν ποιήσειεν αὐτὸν αὐτοῦ οὐκ ὀλίγφ αὕτη ἡ ἐπιστήμη. Μἡ ἀτιμάσωμεν δὲ εἰπεῖν, εἰ καί τφ σμικρότερον δοκεῖ εἶναι, ὅτι καὶ εὐσχημονέστερον ἐνταῦθα οῦ χρὴ τὸν ἄνδρα εὐσχημονέστερον φαίνεσθαι, οῦ ἄμα καὶ δεινότερος τοῖς ἐχθροῖς ἀ φανεῖται διὰ τὴν εὐσχημοσύνην.

<sup>2</sup>Εμοι μὲν οὖν, ὧ Λυσίμαχε, ὥσπερ λέγω, δοκεῖ τε χρῆναι διδάσκειν τοὺς νεανίσκους ταθτα καὶ δι' ὧ δοκεῖ εἴρηκα· Λάχητος δ', εἴ τι παρὰ ταθτα λέγει, κὰν αὐτὸς ἡδέως ἀκούσαιμι.

ΛΑ. 'Αλλ' ἔστι μέν, ἃ Νικία, χαλεπόν λέγειν περὶ ότουοῦν μαθήματος, ὡς οὐ χρὴ μανθάνειν πάντα γὰρ ἐπίστασθαι ἀγαθόν δοκεῖ εἶναι. Καὶ δὴ καὶ τὸ ὁπλιτικὸν τοῦτο,
εἶ μέν ἐστιν μάθημα, ὅπερ φασὶν οἱ διδάσκοντες, καὶ οἷον θ
Νικίας λέγει, χρὴ αὐτὸ μανθάνειν εἰ δ' ἔστιν μὲν μὴ
μάθημα, ἀλλ' ἐξαπατῶσιν οἱ ὑπισχνούμενοι, ἢ μάθημα μὲν
τυγχάνει ὄν, μὴ μέντοι πάνυ σπουδαῖον, τἱ καὶ δέοι ἄν
αὐτὸ μανθάνειν;

 $\mathbf{b}$  2 οὐ τὰν Hermann : οὕτ 'ὰν  $\mathbf{T}$  ὅτ 'ὰν  $\mathbf{B}\mathbf{W}\parallel\mathbf{c}$  3 ἐπιτηδεύματα  $\mathbf{T}$  : ἐπιτηδεύματα πάντα  $\mathbf{B}\mathbf{W}\parallel\mathbf{d}$  1 οῦ  $\mathbf{T}\mathbf{W}$ : οῦν  $\mathbf{B}\parallel\mathbf{c}$  2 αὐτὸ  $\mathbf{T}$  : αὐτὸν  $\mathbf{B}\mathbf{W}\parallel\mathbf{c}$  4 μλ μέντοι recc. : μλ μέντοι τι  $\mathbf{T}\mathbf{W}$  μηδέν τοι τί  $\mathbf{B}\parallel$  τί  $\mathbf{W}$  ο  $\mathbf{m}$ .  $\mathbf{B}\mathbf{T}$ .

vantes : je pense que si elle avait quelque valeur, elle

n'aurait pas échappé aux Lacédémoniens, dont toute la vie se passe à étudier et à pratiquer les connaissances et a les exercices qui peuvent leur assurer la supériorité dans la guerre. A supposer qu'elle eût échappé aux Lacédémoniens, les maîtres qui l'enseignent n'eussent pu ignorer l'intérêt que portent les Lacédémoniens à ces sortes de choses et les profits considérables qu'un maître apprécié d'eux en cet art était assuré d'obtenir chez les autres peuples, comme il arrive pour les auteurs de tragédies qui ont eu du succès chez nous : quand un poète se croit capable de faire une belle tragédie, il b ne va pas promener au loin son talent hors de l'Attique pour en faire montre dans les cités environnantes, mais il vient droit ici pour se faire connaître, ainsi qu'il est naturel. Au contraire, je vois tous les maîtres d'armes considérer Lacédémone comme une sorte de lieu sacré inaccessible où ils ne

mettent pas même le bout du pied, tandis qu'ils circulent tout à l'entour pour montrer leur talent, et principalement

chez les peuples qui se reconnaissent eux-mêmes inférieurs à beaucoup d'autres dans les choses de la guerre 1.

c Ensuite, Lysimaque, j'ai vu à l'œuvre un certain nombre d'entre eux et je sais ce qu'ils valent. Nous pouvons en juger par ce simple fait: jamais aucun de ces hommes qui s'adonnent au maniement des armes ne s'est illustré dans la guerre; on dirait qu'ils le font exprès. Dans les autres arts, les hommes qui se distinguent sont ceux qui les pratiquent habituellement; ceux-ci, au contraire, semblent à cet égard poursuivis par la malechance. Ce Stésilaos, par exemple, que d nous avons admiré tout à l'heure paradant devant la foule et se vantant si fort, m'a montré un jour beaucoup mieux dans

la réalité, sans le vouloir.

<sup>1.</sup> L'argument tiré par Lachès de l'indifférence des Lacédémoniens pour l'hoplomachie rappelle celui que Socrate opposait à Hippias dans le dialogue de ce nom, quand il s'étonnait ironiquement du peu de succès obtenu chez eux par ses discours sur l'éducation. Les plus friands de l'hoplomachie, comme de la sophistique, se rencontrent toujours parmi les peuples qui possèdent le moins l'aptitude à en juger les mérites. Les peuples qui possèdent en ces matières une véritable compétance pratique méprisent ces théories.

182 e

Λέγω δὲ ταθταπερὶ αὐτοθ εἰς τάδε ἀποβλέψας, ὅτι οἷμαι έγω τουτο, εί τὶ ην, οὐκ αν λεληθέναι Λακεδαιμονίους, οξς οὐδὲν ἄλλο μέλει ἐν τῷ βίῳ ἢ τοθτο ζητείν καὶ ἐπιτηδεύειν, δ τι αν μαθόντες και ἐπιτηδεύσαντες πλεονεκτοίεν των 183 a άλλων περί τὸν πόλεμον. Εὶ δ' ἐκείνους ἐλελήθειν, ἀλλ' οὐ τούτους γε τούς διδασκάλους αὐτοθ λέληθεν αὐτὸ τοθτο, ότι ἐκείνοι μάλιστα των Ελλήνων σπουδάζουσιν ἐπὶ τοίς τοιούτοις καί δτι παρ' ἐκείνοις ἄν τις τιμηθείς είς ταθτα και παρά των άλλων πλείστ' αν έργάζοιτο γρήματα ώσπερ γε και τραγωδίας ποιητής παρ' ήμιν τιμηθείς. Τοιγάρτοι δς αν οξηται τραγωδίαν καλώς ποιείν, οὐκ ἔξωθεν κύκλφ περί την 'Αττικήν κατά τάς ἄλλας πόλεις ἐπιδεικνύμενος περι- β έργεται, άλλ' εὐθὺς δεθρο φέρεται καὶ τοῖσδ' ἐπιδείκνυτ' εἰκότως τοὺς δὲ ἐν ὅπλοις μαγομένους ἐγὼ τούτους ὁρῶ την μέν Λακεδαίμονα ήγουμένους είναι ἄβατον ίερον και ούδὲ ἄκρφ ποδί ἐπιβαίνοντας, κύκλφ δὲ περιιόντας αὐτὴν και πασι μαλλον ἐπιδεικνυμένους, και μάλιστα τούτοις οδ καν αὐτοὶ δμολογήσειαν πολλούς σφων προτέρους είναι πρός τά του πολέμου.

Έπειτα, & Λυσίμαχε, οὐ πάνυ δλίγοις ἐγὼ τούτων παρα- ς γέγονα ἐν αὐτῷ τῷ ἔργῷ, καὶ ὁρῶ οῖοἱ εἰσιν. Ἔξεστι δὲ καὶ αὐτόθεν ἡμῖν σκέψασθαι. "Ωσπερ γὰρ ἐπίτηδες οὐδεὶς πώποτ' εὐδόκιμος γέγονεν ἐν τῷ πολέμῷ ἀνὴρ τῶν τὰ ὁπλιτικὰ ἐπιτηδευσάντων. Καίτοι εἴς γε τᾶλλα πάντα ἐκ τούτων οἱ ὀνομαστοὶ γίγνονται, ἐκ τῶν ἐπιτηδευσάντων ἔκαστα· οῦτοι δ', ὡς ἔοικε, παρὰ τοὺς ἄλλους οὕτω σφόδρα εἰς τοῦτο δεδυστυχήκασιν. Ἐπεὶ καὶ τοῦτον τὸν Στησίλεων, δν ὑμεῖς μετ' ἐμοῦ ἐν τοσούτῷ ὅχλῷ ἐθεάσασθε ἐπιδεικνύμενον καὶ ἀ τὰ μεγάλα περὶ αὐτοῦ λέγοντα ἃ ἔλεγεν, ἔτέρωθι ἐγὼ κάλλιον ἐθεασάμην [ἐν τῆ ἀληθείᾳ] ὡς ἀληθῶς ἐπιδεικνύμενον οῦς ἔκόντα.

183 b 2 ἐπιδείκνοτ' Schanz: ἐπιδείκνοσιν BTW || b 3 ὁρῶ TW: ἐρῶ B || b 6-7 οῖ κῶν TW: οὐκ ῶν B || d 3 ἐν τῆ ἀληθεία οπ. rec., secl. Schanz.

abordé un transport : il combattait avec une lance munie d'une faux, arme aussi supérieure aux autres, à l'entendre, que lui-même l'était à tous les combattants. Je vous fais grâce de ses autres exploits, mais voici ce qui advint de cette merveilleuse invention, la faux emmanchée au bout e d'une lance. Pendant le combat, la faux se prit dans les agrès du navire ennemi et s'y accrocha: Stésilaos tire pour la dégager, sans y réussir. L'autre navire cependant passait le long du bord. Stésilaos courait sur le pont du sien sans lâcher sa lance. Puis, l'ennemi dépassant son navire et l'entraînant lui-même avec la lance qu'il tenait toujours, il la laissa glisser dans sa main jusqu'à l'extrémité du manche.

Le navire où il était embarqué comme épibate 1 avait

Il y eut d'abord sur le transport force rires et applaudissements à la vue de son attitude ; à la fin, une pierre qu'on lui lança étant tombée sur le pont juste à ses pieds, il dut lâcher sa lance : alors l'équipage même de sa trière ne put se contenir davantage et rit aux éclats en voyant la lance pendre avec sa faux aux flancs de l'autre navire. Peut-être cet art a-t-il quelque valeur, comme le disait Nicias; pour moi,

je raconte ce que j'ai vu.

Je le répète donc : que ce soit là une science réelle, sans utilité appréciable, ou que cette prétendue science soit un mensonge sans réalité, il ne vaut pas la peine qu'on l'étudie. J'estime, quant à moi, qu'un lâche qui croirait la posséder et qui en prendrait plus d'assurance, n'en montrerait que mieux sa lâcheté, et qu'un brave, dans le même cas, guetté par les spectateurs, ne pourrait commettre la moindre faute sans s'exposer à la critique la plus cruelle; car on en veut à c qui affiche de telles prétentions en cette sorte de savoir, et, à moins d'accomplir des miracles de vaillance incomparables, le vaniteux qui s'y donne pour un maître peut être sûr qu'on se moquera de lui.

<sup>1.</sup> Les épibates sont les soldats combattants embarqués sur les navires de guerre (trières). Ces combattants étaient au nombre d'une vingtaine par trière, tandis que les rameurs étaient environ cent quatre-vingts. Les épibates combattaient tantôt de loin, tantôt à l'abordage, et étaient armés en conséquence. - Les transports (ὁλκάὸες) sont des navires non armés et plus lourds que les trières, qui appartiennent à la catégorie des bateaux de commerce (πλοτα).

Προσβαλούσης γάρ της νεώς ἐφ' η ἐπεβάτευεν πρὸς δλκάδα τινά, ἐμάγετο ἔγων δορυδρέπανον, διαφέρον δὴ όπλον ἄτε και αὐτός τῶν ἄλλων διαφέρων. Τὰ μὲν οὖν ἄλλα οὐκ ἄξια λέγειν περί τὰνδρός, τὸ δὲ σόφισμα τὸ τοῦ δρεπάνου τοθ πρός τη λόγχη οδον ἀπέβη. Μαχομένου γάρ αὐτοθ ε ένέσχετό που έν τοῖς τῆς νεώς σκεύεσιν καὶ ἀντελάβετο. είλκεν οθν δ Στησίλεως βουλόμενος ἀπολθσαι, και ούχ οδός τ' ήν' ή δε ναθς την ναθν παρήει. Τέως μεν οθν παρέθει έν τη νηί άντεχόμενος του δόρατος έπει δὲ δή παρημείβετο ή ναθς την ναθν και ἐπέσπα αὐτὸν τοθ δόρατος έχόμενον, ήφίει τὸ δόρυ διὰ τῆς χειρός, ἔως ἄκρου τοθ 184 a στύρακος άντελάβετο. "Ην δὲ γέλως καὶ κρότος ὑπὸ τῶν έκ της δλκάδος ἐπί τε τῷ σχήματι αὐτοῦ, καὶ ἐπειδή βαλόντος τινός λίθω παρά τούς πόδας αὐτοθ ἐπὶ τὸ κατάστρωμα άφίεται του δόρατος, τότ ήδη και οί έκ της τριήρους οὐκέτι οῖοί τ' ἦσαν τὸν γέλωτα κατέχειν, δρώντες αἰωρούμενον ἐκ τῆς δλκάδος τὸ δορυδρέπανον ἐκεῖνο. ⁴Ισως μὲν οὖν εξη αν τι ταθτα, ώσπερ Νικίας λέγει οις δ' οθν έγω έντετύχηκα, τοιαθτ' ἄττα ἐστίν.

"Ο οὖν καὶ ἐξ ἀρχῆς εἶπον, ὅτι εἴτε οὕτω σμικρὰς ἀφε- ἡ λίας ἔχει μάθημα ὄν, εἴτε μὴ ὄν φασὶ καὶ προσποιοῦνται αὐτὸ εἶναι μάθημα, οὐκ ἄξιον ἐπιχειρεῖν μανθάνειν. Καὶ γὰρ οὖν μοι δοκεῖ, εἰ μὲν δειλός τις ἄν οἴοιτο αὐτὸ ἐπίστασθαι, θρασύτερος ὰν δι' αὐτὸ γενόμενος ἐπιφανέστερος γένοιτο οἷος ἢν' εἰ δὲ ἀνδρεῖος, φυλαττόμενος ὰν ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, εἰ καὶ σμικρὸν ἐξαμάρτοι, μεγάλας ἄν διαβολὰς ἔσχοι' ἐπίφθονος γὰρ ἡ προσποίησις τῆς τοιαύτης ἐπιστή- ς μης, ἄστ' εἰ μἡ τι θαυμαστὸν ὅσον διαφέρει τῆ ἀρετῆ τῶν ἄλλων, οὐκ ἔσθ' ὅπως ἄν τις φύγοι τὸ καταγέλαστος γενέσθαι φάσκων ἔχειν ταύτην τὴν ἐπιστήμην.

 <sup>6 5</sup> ἐπεὶ δὲ δὴ Β : ἐπειδὴ δὲ TW || 184 a ι ἡρέει recc. : ἐφέει BTW || a η ἐκείνο recc. : ἐκείνο BTW || b 4 αὐτό Burnet : αὐτόν Β αὐτόν δείν TW || b 6 οἶος Schleiermacher : ἢ οῖος BTW (η Τ) || c ι ἔσχοι Schanz : ἔσχειν BTW.

Voilà, Lysimaque, mon opinion sur l'étude de cette science. Mais, comme je le disais en commençant, ne laissons paspartir Socrate, ici présent, avant de lui avoir demandé son avis sur le point en discussion.

Appel à Socrate, qui propose la méthode à suivre.

Cété d'accord, nous aurions pu nous en passer : mais tu vois que leurs votes sont divergents : il convient que tu nous

dises auquel des deux tu apportes ton suffrage.

Socrate. — Qu'est-ce à dire, Lysimaque pelui des deux partis qui aura la majorité obtiendra-t-il ta préférence plus Lysimaque. — Quelle autre conduite adopter, Socrate plus de la conduite del conduite de la conduite del conduite de la conduite del conduite de la conduite de la conduite del conduite de la conduite de la

Socrate. — Es-tu dans les mêmes intentions, Mélésias? Et e s'il s'agissait de la préparation gymnastique de ton fils, dans une délibération sur la meilleure méthode à suivre, t'en rapporterais-tu à l'avis exprimé par la majorité d'entre nous, ou à celui qui aurait étudié et pratiqué sous un bon pédotribe 1?

Mélésias. — A ce dernier naturellement, Socrate.

Socrate. — Tu aurais plus de confiance en cet homme qu'en nous quatre ensemble?

Mélésias. — Probablement.

Socrate. — C'est sans doute que la valeur d'un jugement dépend plus de la science que du nombre des juges?

Mélésias. — Évidemment.

Socrate. — Aujourd'hui donc, nous devons chercher d'abord s'il est quelqu'un d'entre nous qui soit compétent a sur le sujet en discussion : s'il en est un, nous devons l'en croire, fût-il seul de son avis, et ne pas écouter les autres ; sinon, il faut chercher ailleurs. Car l'enjeu, pour Lysimaque et pour toi, vous paraît sans doute d'importance : ne s'agit-il pas du plus précieux de vos biens? il s'agit de savoir si vos fils seront bons ou mauvais, et tout le gouvernement de la

<sup>1.</sup> Le pédotribe tient à la fois du maître de gymnastique proprement dit et du médecin. Il proportionne avec soin les exercices à la personne de l'élève. Cf. P. Girard, Éducation Athénienne, p. 186 et suiv.

Τοιαύτη τις ἔμοιγε δοκεῖ. ὧ Λυσίμαχε, ἡ περὶ τοῦτο τὸ μάθημα εἶναι σπουδή χρὴ δ' ὅπερ σοι ἐξ ἀρχῆς ἔλεγον, καὶ Σωκράτη τόνδε μὴ ἀφιέναι, ἀλλὰ δεῖσθαι συμβουλεύειν ὅπη δοκεῖ αὐτῷ περὶ τοῦ προκειμένου.

ΛΥ. ᾿Αλλὰ δέομαι ἔγωγε, ὧ Σώκρατες· καὶ γὰρ ὥσπερ ἔτι τοῦ διακρινοῦντος δοκεῖ μοι δεῖν ἡμῖν ἡ βουλή. Εἰ μὲν ἀ γὰρ συνεφερέσθην τώδε, ἣττον ἄν τοῦ τοιούτου ἔδει· νῦν δέ — τὴν ἐναντίαν γάρ, ὡς δρᾶς, Λάχης Νικία ἔθετο — εῦ δὴ ἔχει ἀκοῦσαι καὶ σοῦ, ποτέρω τοῦν ἀνδροῦν σύμψηφος εῗ.

ΣΩ. Τί δέ, & Λυσίμαχε; 'Οπότερ' αν οί πλείους ἐπαινωσιν ήμων, τούτοις μέλλεις χρήσθαι;

ΛΥ. Τί γὰρ ἄν τις καὶ ποιοῖ, ὧ Σώκρατες;

ΣΩ. "Η καὶ σύ, δ Μελησία, οὕτως ὰν ποιοῖς; Κὰν εἴ τις περὶ ἀγωνίας τοθ ὑέος σοι βουλὴ εἴη τί χρὴ ἀσκεῖν, θ ἄρα τοῖς πλείοσιν ὰν ἡμῶν πείθοιο, ἢ κείνῳ ὅστις τυγχάνει ὑπὸ παιδοτρίθη ἀγαθῷ πεπαιδευμένος καὶ ἠσκηκώς;

ΜΕΛΗΣΙΑΣ. <sup>°</sup>Εκείνω εἰκός γε, ὧ Σώκρατες.

 $\Sigma \Omega$ . Αὐτῷ ἄρ' ἄν μαλλον πείθοιο ἢ τέτταρσιν οὖσιν ἡμιν;

ME. "lows.

ΣΩ. Ἐπιστήμη γὰρ οἶμαι δεῖ κρίνεσθαι, ἀλλ' οὐ πλήθει τὸ μέλλον καλῶς κριθήσεσθαι.

ΜΕ. Πῶς γὰρ οδ;

ΣΩ. Οὐκοῦν καὶ νῦν χρὴ πρῶτον αὐτὸ τοῦτο σκέψασθαι, εἰ ἔστιν τις ἡμῶν τεχνικὸς περὶ οῦ βουλευόμεθα, ἢ οῦ καὶ 185 α εἰ μἐν ἔστιν, ἐκείνφ πείθεσθαι ἑνὶ ὅντι, τοὺς δ' ἄλλους ἐὰν εἰ δὲ μἡ, ἄλλον τινὰ ζητεῖν. Ἦ περὶ σμικροῦ οἴεσθε νυνὶ κινδυνεύειν καὶ σὰ καὶ Λυσίμαχος, ἀλλ' οὖ περὶ τούτου τοῦ κτήματος δ τῶν ὁμετέρων μέγιστον δν τυγχάνει; Ύέων γάρ που ἢ χρηστῶν ἢ τὰναντία γενομένων καὶ πὰς ὁ

d i žī Heindorf: ini BTW ini τοῦ δ. δ. μοι είναι ήμεν Badham (non male) || d 5 ὁπότες Schleiermacher: ὁπότε BTW || e ι άγωνίας τοῦ Τι άγωνιστοῦ BW || e 3 και του : ή και BTW || e 5 η TW: om. B.

maison paternelle vaudra plus ou moins selon ce qu'ils seront eux-mêmes.

Mélésias. — Tu dis la vérité.

Socrate. — Le problème est digne de toute attention.

Mélésias. — Assurément.

Socrate. — Comment, je le répète, faudrait-il nous y prendre si nous voulions savoir qui de nous est le plus habile dans l'art des athlètes? Nous chercherions lequel a le plus étudié et pratiqué cet art sous la direction de bons maîtres : n'est-il pas vrai?

Mélésias. — Je le crois.

Socrate. — Nous devons donc chercher d'abord quelle est la chose pour laquelle nous avons besoin d'un maître?

Mélésias. — Que veux-tu dire? Socrate. — Voici qui sera peut-être plus clair. Il me semble que nous avons négligé de nous entendre d'abord sur l'objet précis en vue duquel nous délibérons et à propos duquel nous recherchons qui de nous, ayant étudié dans ce c dessein sous des maîtres, est compétent, et qui ne l'est pas 1.

NICIAS. - Notre examen, Socrate, ne porte-t-il pas sur le combat en armes et sur l'utilité que peut avoir ou ne pas

avoir pour les jeunes gens l'étude de cet art?

Socrate. - Sans doute, Nicias. Mais quand on délibère sur un remède pour les yeux et qu'on se demande s'ils ont besoin d'un onguent ou non, est-ce sur le remède ou sur les yeux que porte la délibération?

NICIAS. - Sur les yeux.

Socrate. - De même, quand on se demande s'il faut mettre un frein à un cheval et à quel moment, n'est-ce pas le cheval, et non le frein, qui est l'objet de la recherche?

NICIAS. — C'est vrai.

Socrate. - Ainsi, d'une manière générale, quand on discute en vue d'une fin, c'est la fin qui est l'objet de la discussion, et non le moyen, subordonné à cette fin 2.

- 1. Noter ici, comme partout, l'importance attachée par Socrate à ces deux conditions du savoir : d'abord l'enseignement d'un bon maître, ensuite la pratique, qui vérifie la justesse de la théorie par ses résultats utiles.
  - 2. Cf. Charmide, 156 d, sur le remède pour la tête.

C

οΐκος δ τοθ πατρός ούτως οἰκήσεται, δποίοι αν τινες οί παίδες γένωνται.

ΜΕ. 'Αληθη λέγεις.

ΣΩ. Πολλήν ἄρα δεῖ προμηθίαν αὐτοῦ ἔχειν.

ΜΕ. Πάνυ γε.

ΣΩ. Πῶς οὖν, δ ἐγὰ ἄρτι ἔλεγον, ἐσκοποῦμεν ἄν, εἰ b ἐβουλόμεθα σκέψασθαι τίς ἡμῶν περὶ ἀγωνίαν τεχνικώτατος; \*Αρ' οὐχ ὁ μαθών καὶ ἐπιτηδεύσας, ῷ καὶ διδάσκαλοι ἀγαθοὶ γεγονότες ἦσαν αὐτοῦ τούτου;

ΜΕ. "Εμοιγε δοκεί.

ΣΩ. Οὐκοθν ἔτι πρότερον, τίνος ὄντος τούτου ζητοθμεν τοὺς διδασκάλους;

ΜΕ. Πῶς λέγεις:

ΣΩ. \*Ωδε ΐσως μαλλον κατάδηλον ἔσται. Οἔ μοι δοκεῖ ἐξ ἀρχῆς ἡμῖν ὡμολογῆσθαι τί ποτ' ἔστιν περὶ οδ βουλευόμεθα καὶ σκεπτόμεθα ὅστις ἡμῶν τεχνικὸς καὶ τούτου ἔνεκα διδασκάλους ἐκτήσατο, καὶ ὅστις μή.

NI. Οὐ γάρ, δ Σώκρατες, περί τοῦ ἐν ὅπλοις μάχεσθαι σκοποθμεν, εἴτε χρὴ αὐτὸ τοὺς νεανίσκους μανθάνειν εἴτε μή;

ΣΩ. Πάνυ μὲν οδν, ἃ Νικία. ᾿Αλλ΄ ὅταν περὶ φαρμάκου τις τοθ πρὸς ὀφθαλμοὺς σκοπήται, εἴτε χρὴ αὐτὸ ὑπαλείφεσθαι εἴτε μή, πότερον οἴει τότε εἶναι τῆν βουλὴν περὶ τοθ φαρμάκου ἢ περὶ τῶν ὀφθαλμῶν;

ΝΙ. Περί των δφθαλμών.

 $\Sigma\Omega$ . Οὐκοθν καὶ ὅταν ἵππ $\omega$  χαλινὸν σκοπήταὶ τις εἶ d προσοιστέον ἢ μή, καὶ ὁπότε, τότε που περὶ τοθ ἵππου βουλεύεται, ἀλλ' οὖ περὶ τοθ χαλινοθ;

ΝΙ. "Αληθη.

ΣΩ. Οὐκοθν ἐνὶ λόγφ ὅταν τίς τι ἔνεκά του σκοπή, περὶ ἐκείνου ἡ βουλἡ τυγχάνει οθσα οθ ἔνεκα ἐσκόπει, ἀλλ' οὐ περὶ τοθ δ ἔνεκα ἄλλου ἐζήτει.

185 a 7 δ τοῦ TW : τοῦ B || b 6 τούτου Jacobs : τούτου οῦ BTW | d 7 δ ἐνεκα ἄλλου Cornarius : οῦ ἐνεκα ἄλλο BTW.

NICIAS. - Évidemment.

Socrate. — Par conséquent, lorsque nous cherchons un conseiller, nous devons nous demander s'il a la compétence nécessaire relativement à la fin en vue de laquelle nous instituons notre recherche<sup>1</sup>.

NICIAS. - Sans doute.

e Socrate. — Ainsi, dans la circonstance présente, notre recherche sur la valeur de cette étude a pour fin l'âme des jeunes gens?

NICIAS. — Oui.

Socrate. — Il s'agit donc de savoir lequel de nous est assez expert dans le traitement de l'âme pour être capable de la bien soigner, et s'il a eu de bons maîtres dans cet art.

LACHÈS. — Mais quoi, Socrate P N'as-tu jamais vu d'hommes qui, sans maîtres, sont devenus plus habiles dans certains arts qu'avec des leçons P

Socrate. — Sans doute, Lachès. Mais tu ne te fierais pas à eux s'ils te disaient qu'ils sont habiles sans te montrer un ou plusieurs beaux ouvrages de leur façon.

Lachès. — Tu as raison.

Socrate. — De même, Lachès et Nicias, puisque Lysimaque et Mélésias nous demandent conseil au sujet de leurs fils pour les aider à rendre leurs âmes aussi parfaites que possible, si nous déclarons que nous avons appris cet art, nous devons leur faire connaître quels maîtres nous avons eus, et prouver que ces maîtres, hommes de mérite euxmêmes, avaient soigné habilement de jeunes âmes avant de nous transmettre leur enseignement. Si quelqu'un de nous déclare n'avoir pas eu de maître, mais peut du moins nous montrer ses œuvres, il doit nous dire quels individus, Athéniens ou étrangers, esclaves 2 ou libres, sont devenus grâce à lui des hommes d'un mérite reconnu. Si nous ne pouvons

1. Démosthène, parlant de l'homme d'État, l'appelle le « conseiller du peuple », et exige de lui des garanties analogues à celles que Socrate exige de tout homme qui prétend donner des conseils.

2. Noter cette place accordée à l'esclave à côté de l'homme libre. Antiphon et Alcidamas ont reconnu vers le même temps ou même avant l'égalité naturelle des hommes. L'inégalité entre les hommes vient surtout d'une différence d'éducation, d'après l'auteur inconnu (pseudo-Xénophon) de l'opuscule Sur la République d'Athènes.

ΝΙ. "Ανάγκη.

 $\Sigma\Omega$ . Δεῖ ἄρα καὶ τὸν σύμβουλον σκοπεῖν, ἆρα τεχνικός ἐστιν εἰς ἐκείνου θεραπείαν, οῦ ἕνεκα σκοποῦμεν δ σκοποῦμεν.

ΝΙ. Πάνυ γε.

 $\Sigma\Omega$ . Οὐκοθν νθν φαμέν περὶ μαθήματος σκοπεῖν τῆς  $\theta$  ψυχῆς ἔνεκα τῆς τῶν νεανίσκων;

NI. Nat.

ΣΩ. "Οστις ἄρα ήμῶν τεχνικὸς περὶ ψυχῆς θεραπείαν καὶ οΐός τε καλῶς τοθτο θεραπεθσαι, καὶ ὅτῷ διδάσκαλοι ἀγαθοὶ γεγόνασιν τούτου, σκεπτέον.

ΛΑ. Τί δέ, δ Σώκρατες; Οὔπω ἑώρακας ἄνευ διδασκάλων τεχνικωτέρους γεγονότας εἰς ἔνια ἢ μετὰ διδασκάλων;

ΣΩ. Έγωγε, & Λάχης οις γε σύ οὐκ ἂν ἐθέλοις πιστεθσαι, εἰ φαιεν ἀγαθοὶ είναι δημιουργοί, εἰ μή τί σοι τῆς αὐτῶν τέχνης ἔργον ἔχοιεν ἐπιδείξαι εθ εἰργασμένον, καὶ ἐν καὶ πλείω.

186 a

ΛΑ. Τουτο μέν άληθη λέγεις.

ΣΩ. Καὶ ἡμᾶς ἄρα δεῖ, ὧ Λάχης τε καὶ Νικία, ἐπειδὴ Λυσίμαχος καὶ Μελησίας εἰς συμβουλὴν παρεκαλεσάτην ἡμᾶς περὶ τοῖν ὑέοιν, προθυμούμενοι αὐτοῖν ὅ τι ἀρίστας γενέσθαι τὰς ψυχάς, εἰ μέν φαμεν ἔχειν, ἐπιδεῖξαι αὐτοῖς καὶ διδασκάλους οἴτινες ἡμῶν γεγόνασιν, < οῖ > αὐτοὶ πρῶτον ἀγαθοὶ ὄντες καὶ πολλῶν νέων τεθεραπευκότες ψυχάς ἔπειτα καὶ ἡμᾶς διδάξαντες φαίνονται ἢ εἴ τις ἡμῶν b αὐτῶν ἑαυτῷ διδάσκαλον μὲν οὔ φησι γεγονέναι, ἀλλ' οὖν ἔργα αὐτὸς αὕτοῦ ἔχει εἰπεῖν, ἐπιδεῖξαι τίνες ᾿Αθηναίων ἡ τῶν ξένων, ἢ δοῦλοι ἢ ἐλεύθεροι, δι' ἐκεῖνον δμολογου-

d το σεοπούμεν δ σε. Cron: σεοπούμενοι σε. BTW | d τα πάνο — 191 b 3 είπεν αὐτόν recenti manu in W | e 4 δστε; Schanz: εί τι; BTW | e 6 τούτον Apelt: τουτον BT τούτο rec. || 186 a 7 οι add. Bekker | a 8 πρώτον Π. Estienne: πρώτον BT | b 3 ἐπιδείξαι rec.: 22 ἐπιδείξαι BT | b 4 ἐκείνον rec.: ἐκείνον BT.

faire rien de tout cela, prions nos amis de s'adresser à d'autres et ne nous exposons pas, en corrompant leurs fils,

à la plus grave responsabilité envers les parents.

Pour moi, Lysimaque et Mélésias, je déclare tout le premier que je n'ai pas eu de maître en cet art. Cependant j'en ai toujours eu le désir, dès ma jeunesse. Mais je n'ai pas le moyen de payer les sophistes, qui seuls se faisaient forts de me rendre honnête homme. Quant à découvrir ce secret par moi-même, j'en suis encore incapable. Que Nicias et Lachès l'eussent appris ou découvert, je n'en serais pas étonné; ils sont plus riches que moi, ce qui leur permettait de payer des leçons, et ils sont plus âgés, de sorte qu'ils ont eu le temps de trouver par eux-mêmes. Je les crois fort capables de diriger une éducation; car ils ne trancheraient pas si hardiment sur ce qui convient ou ne convient pas à la jeunesse, s'ils n'avaient une entière confiance en leur propre savoir. Aussi, d'une manière générale, je m'en remets à eux; mais

leur désaccord tout à l'heure m'a surpris.

C'est pourquoi, Lysimaque, imitant Lachès qui t'invitait à ne pas me lâcher et à m'interroger, je te prierai à mon tour de ne lâcher ni Lachès ni Nicias, mais de les intere roger: dis-leur que Socrate affirme ne rien connaître de la question, et n'être pas capable de distinguer lequel des deux a raison, n'étant sur ces matières ni inventeur ni élève d'un maître. Dites-nous l'un et l'autre, Nicias et Lachès, quel savant maître d'éducation vous avez fréquenté 1. Dites-nous si votre savoir vous vient d'un enseignement ou de vous-mêmes; et, dans le premier cas, quels maîtres vous a avez eus l'un et l'autre et quels étaient leurs rivaux, afin que si les affaires de la cité vous privent de loisir, nous puissions nous adresser à eux, les décider par grâce, ou contre argent 2, ou des deux façons, à prendre soin de vos fils et

1. Ni Lachès ni Nicias ne répondent à cette question précise, et Socrate l'écartera lui-même plus loin (189 d-e) pour donner un autre objet à la discussion. C'est que la question du « maître » est plus théorique que pratique, et l'intéresse au fond assez peu; l'essentiel est la dialectique. Dans le cas présent, peu importent les maîtres de Nicias et de Lachès: puisqu'ils sont en désaccord, le raisonnement seul peut décider entre eux.

2. L'argent demandé en échange des conseils caractérise le

sophiste.

μένως άγαθοί γεγόνασιν εί δέ μηδέν ήμιν τούτων υπάργει, άλλους κελεύειν ζητείν και μή έν έταίρων άνδρων δέσιν κινδυνεύειν διαφθείροντας την μεγίστην αλτίαν έχειν ύπό των οίκειοτάτων.

Εγώ μεν οθν, & Λυσίμαχέ τε καί Μελησία, πρώτος περί ο ἐμαυτοθ λέγω ὅτι διδάσκαλός μοι οὐ γέγονε τούτου πέρι. Καίτοι ἐπιθυμῶ γε τοῦ πράγματος ἐκ νέου ἀρξάμενος. Αλλά τοῖς μέν σοφισταῖς οὐκ ἔχω τελεῖν μισθούς, οἵπερ μόνοι ἐπηγγέλλοντό με οδοί τ' εδναι ποιήσαι καλόν τε κάγαθόν αὐτὸς δ' αὖ εύρεῖν τὴν τέχνην ἀδυνατῶ ἔτι νυνί. Εὶ δὲ Νικίας ή Λάχης ηθρηκεν ή μεμάθηκεν, οὐκ αν θαυμάσαιμι. και γάρ γρήμασιν έμοθ δυνατώτεροι, ώστε μαθείν παρ' άλλων, και άμα πρεσβύτεροι, ώστε ήδη ηδρηκέναι. Δοκοθσι δή μοι δυνατοί είναι παιδεθσαι ἄνθρωπον οὐ γάρ ἄν ποτε άδεως δ άπεφαίνοντο περί ἐπιτηδευμάτων νέφ χρηστών τε καὶ πονηρών, εὶ μὴ αύτοῖς ἐπίστευον ἱκανώς εἰδέναι. Τὰ μὲν οθν άλλα έγωγε τούτοις πιστεύω. δτι δέ διαφέρεσθον άλλήλοιν, έθαύμασα.

Τοθτο οθν σου έγω αντιδέομαι, ω Λυσίμαχε, καθάπερ άρτι Λάχης μή ἀφίεσθαί σε ἐμοῦ διεκελεύετο, ἀλλὰ ἐρωτᾶν, και έγω νθν παρακελεύομαι σοι μή ἀφιεσθαι Λάχητος μηδέ Νικίου, άλλ' ἐρωτῶν λέγοντα ὅτι ὁ μὲν Σωκράτης οὖ φησιν έπαίειν περί του πράγματος, οὐδ' ίκανὸς εΐναι διακρίναι θ δπότερος ύμων άληθη λέγει ο ότε γάρ εύρετης ο ότε μαθητής οὐδενὸς περί των τοιούτων γεγονέναι σύ δ', ὧ Λάχης καί Νικία, εἴπετον ήμιν ἐκάτερος τίνι δή δεινοτάτω συγγεγόνατον περί της των νέων τροφής, και πότερα μαθόντε παρά του ἐπίστασθον ή αὐτώ ἐξευρόντε, και εὶ μὲν μαθόντε, τίς δ διδάσκαλος έκατέρω και τίνες άλλοι δμότεγνοι αὐτοῖς, 187 a ίν', αν μή ύμιν σγολή ή ύπο των της πόλεως πραγμάτων, έπ' έκείνους ζωμεν και πείθωμεν ή δώροις ή γάρισιν ή

b 6 nahaban rec. : nahaba BT | c 6 abpate T: apate B | d a véte T: μέν Β.

des nôtres, de telle sorte que ceux-ci ne fassent pas honte à leurs ancêtres par leur indignité. Si au contraire vous avez trouvé par vous-mêmes la vraie méthode, apporteznous des exemples, indiquez-nous les noms de ceux qui, grâce à vous, de mauvais sont devenus bons 1. Car si vous commencez aujourd'hui votre métier d'éducateurs, songez que vous faites une expérience dangereuse non sur un Carien 2, mais sur vos fils et sur ceux de vos amis, et prenez garde de débuter, comme on dit, dans le métier de potier, par une jarre 3. Dites-nous donc laquelle de ces hypothèses s'applique à vous ou ne s'y applique pas.

Voilà, Lysimaque, ce qu'il faut que tu leur demandes,

sans leur permettre de s'éloigner.

Acceptation
de la méthode
de Socrate.
Son portrait
par les trois
interlocuteurs.

C

Lysimaque. — Il me semble, Nicias et Lachès, que Socrate a raison. A vous de décider s'il vous est agréable d'être interrogés et de répondre. Quant à Mélésias et à moi, nous serions évidemment charmés de vous entendre exposer vos

idées en réponse aux questions de Socrate. Car, ainsi que je le disais au début, si nous vous avons priés de nous donner vos avis, c'est que nous pensions que vous aviez dù réfléchir à ce problème, d'autant plus que vous avez comme nous des fils en âge de compléter leur éducation. Par conséquent, si vous n'y faites point d'objection, veuillez nous le dire et aborder cette recherche avec Socrate, échangeant tour à tour les demandes et les réponses; car la question, comme le dit Socrate, est pour nous des plus graves. Voyez donc si ce projet vous agrée.

Nicias. — Lysimaque, il me paraît bien qu'en effet tu ne connais Socrate que par son père et que, pour lui personnellement, tu ne l'as vu qu'enfant, lorsqu'il allait par hasard avec son père à quelque assemblée de votre dème, ou dans

- 1. Cette seconde preuve de leur savoir ne sera pas plus donnée par eux que la première, et pour la même raison: elle n'est pas une preuve dialectique et vraiment probante; elle ne pourrait avoir qu'un caractère provisoire.
  - 2. C'est-à-dire in anima vili.
  - 3. C'est-à-dire par un ouvrage difficile.

ἀμφότερα ἐπιμεληθηναι καὶ τῶν ἡμετέρων καὶ τῶν ὑμετέρων παίδων, ὅπως μὴ καταισχύνωσι τοὺς αὐτῶν προγόνους φαθλοι γενόμενοι εἰ δ᾽ αὐτοὶ εῦρεταὶ γεγονότε τοῦ τοιούτου, δότε παράδειγμα τίνων ἤδη ἄλλων ἐπιμεληθέντες ἐκ φαύλων καλούς τε κἀγαθοὺς ἐποιήσατε. Εἰ γὰρ νῦν ἄρξεσθε πρῶτον παιδεύειν, σκοπεῖν χρὴ μὴ οὐκ ἐν τῷ Καρὶ ὑμῖν ὁ ἡ κίνδυνος κινδυνεύηται, ἀλλ᾽ ἐν τοῖς ὑέσι τε καὶ ἐν τοῖς τῶν φίλων παισί, καὶ ἀτεχνῶς τὸ λεγόμενον κατὰ τὴν παροιμίαν ὑμῖν συμβαίνῃ ἐν πίθφ ἡ κεραμεία γιγνομένη. Λέγετε οὖν, τί τούτων ἤ φατὲ ὑμῖν ὑπάρχειν τε καὶ προσήκειν, ἤ οὖ φατε.

Ταθτ', δ Λυσίμαχε, παρ' αὐτῶν πυνθάνου τε καὶ μὴ μεθίει τοὺς ἄνδρας.

ΛΥ. Καλῶς μὲν ἔμοιγε δοκεῖ, ὧ ἄνδρες, Σωκράτης λέγειν· εἰ δὲ βουλομένοις ῦμῖν ἐστι περὶ τῶν τοιούτων ο ἐρωτασθαί τε καὶ διδόναι λόγον, αὐτοὺς δἡ χρὴ γιγνώσκειν, ὧ Νικία τε καὶ Λάχης. Ἐμοὶ μὲν γὰρ καὶ Μελησία τῆδε δῆλον ὅτι ἡδομένοις ἄν εἴη εἰ πάντα ἃ Σωκράτης ἐρωτα ἐθέλοιτε λόγφ διεξιέναι· καὶ γὰρ ἐξ ἀρχῆς ἐντεθθεν ἡρχόμην λέγων, ὅτι εἰς συμβουλὴν διὰ ταθτα ὑμᾶς παρακαλέσαιμεν, ὅτι μεμεληκέναι ὑμῖν ἡγούμεθα, ὡς εἰκός, περὶ τῶν τοιούτων, καὶ ἄλλως καὶ ἐπειδὴ οἱ παίδες ὑμῖν δλίγου ὥσπερ οἱ ἡμέτεροι ἡλικίαν ἔχουσι παιδεύεσθαι. Εἰ οὖν ὑμῖν μἡ τι διαφέρει, εἴπατε καὶ κοινῆ μετὰ Σωκράτους σκέψασθε, διδόντες τε καὶ δεχόμενοι λόγον παρ' ἀλλήλων· εῦ γὰρ καὶ τοθτο λέγει δδε, ὅτι περὶ τοθ μεγίστου νθν βουλευόμεθα τῶν ἡμετέρων. ᾿Αλλ ὁρᾶτε εἰ δοκεῖ χρῆναι οὕτω ποιεῖν.

NI.  $^{\circ}\Omega$  Λυσίμαχε, δοκεῖς μοι ὡς ἀληθῶς  $\Sigma$ ωκράτη πατρόθεν γιγνώσκειν μόνον, αὐτῷ δ' οὐ συγγεγονέναι ἀλλ' ἢ παιδὶ ὅντι, εἴ που ἐν τοῖς δημόταις μετὰ τοῦ πατρὸς ἀκολουθῶν ἐπλησίασέν σοι ἢ ἐν ἱερῷ ἢ ἐν ἄλλῳ τῳ συλλόγῳ τῶν

<sup>187</sup> a 8-9 ἄρξεσθε πρώτον T: πρώτον ἄρξασθα:  $B \parallel b$  2 δέσε BT: δμετέρους Schanz  $\parallel b$  4 συμδαίνη Bekker: συμδαίνει  $BT \parallel c$  3 και Μελησία T:  $\vec{\omega}$  Μελησία  $B \parallel c$  4  $\vec{z}$  T:  $\vec{\omega}$ : B  $\vec{\omega}$ ν  $B^2$ .

un temple ou dans une autre réunion du même genre<sup>1</sup>. Depuis qu'il a pris de l'âge, il est clair que tu ne l'as jamais rencontré.

LYSIMAQUE. — Pourquoi cela, Nicias ?
Nicias. — Parce que tu me parais ignorer que, si l'on

appartient au groupe intime et, pour ainsi dire, à la famille des interlocuteurs habituels de Socrate, on est forcé, quel que soit le sujet qu'on entame d'abord, de se laisser ramener par le fil de l'entretien à des explications sur soimême, sur son propre genre de vie et sur toute son existence 188 a antérieure. Quand on en est arrivé là, Socrate ne vous lâche plus avant d'avoir tout passé au crible de la belle façon. Pour moi, qui ai l'habitude du personnage, je sais qu'on ne peut éviter d'être ainsi traité et je vois clairement que je n'y échapperai pas moi non plus. Car je me plais, Lysimaque, dans sa compagnie, et je ne trouve pas mauvais d'être remis en mémoire du bien ou du mal que j'ai fait ou que je fais encore; b j'estime qu'à subir cette épreuve on devient plus prudent pour l'avenir, si l'on est disposé, selon le précepte de Solon, à apprendre durant toute sa vie2, et à ne pas croire que la vieillesse toute seule nous apporte la sagesse. Subir l'examen de Socrate n'est pour moi ni une nouveauté ni un désagrément: je savais depuis longtemps qu'avec Socrate ce ne seraient pas seulement les jeunes gens qui seraient mis en c cause, mais que nous y passerions aussi. Je le répète donc : en ce qui me concerne, je ne m'oppose pas à ce que Socrate s'entretienne avec nous de la manière qui lui plaira. Mais il faut voir ce qu'en pense Lachès.

LACHÈS. — En matière de discours, Nicias, mon cas est simple, ou, si tu le préfères, il est double. J'ai l'air tantôt d'aimer les discours et tantôt de les détester. Quand j'entends discourir sur la vertu ou sur quelque science un homme qui est vraiment un homme et digne de ses discours,

1. Les dèmes athéniens, jadis indépendants les uns des autres avant leur réunion en une seule cité, n'avaient plus, au cinquième siècle, de vie politique, mais ils conservaient une vie municipale et religieuse assez active.

2. Solon avait dit, dans un vers souvent cité, « en vieillissant, j'apprends toujours quelque chose »:

Υηράσκω δ' αἰεὶ πολλά διδασκόμενος.

δημοτών ἐπειδή δὲ πρεσβύτερος γέγονεν, οὐκ ἐντετυχηκώς τῷ ἀνδρὶ δῆλος εῖ.

ΛΥ. Τί μάλιστα, δ Νικία;

ΝΙ. Οὔ μοι δοκεῖς εἰδέναι ὅτι, δς ἄν ἐγγύτατα Σωκράτους ή λόγω, ώσπερ γένει, και πλησιάζη διαλεγόμενος, ἀνάγκη αὐτῷ, ἐὰν ἄρα καὶ περὶ ἄλλου του πρότερον ἄρξηται διαλέγεσθαι, μή παύεσθαι ύπό τούτου περιαγόμενον τῶ λόγω, πρὶν < ἄν> ἐμπέση εἰς τὸ διδόναι περὶ αύτο0λόγον, δυτινα τρόπου νθυ τε ζή και δυτινα του παρεληλυ- 188 a θότα βίον βεβίωκεν ἐπειδάν δ' ἐμπέση, ὅτι οὐ πρότερον αὐτὸν ἀφήσει Σωκράτης, πρίν ἄν βασανίση ταθτα εὖ τε και καλως άπαντα. Έγω δε συνήθης τε είμι τωδε και οίδ' ότι ανάγκη ύπο τούτου πάσχειν ταθτα, καὶ ἔτι γε αὐτὸς δτι πείσομαι ταθτα εδ οίδα χαίρω γάρ, δ Λυσίμαχε, τβ άνδρι πλησιάζων, και οὐδέν οΐμαι κακόν εΐναι το ύπομιμνήσκεσθαι δ τι μή καλως ή πεποιήκαμεν ή ποιοθμεν, άλλ' είς τον έπειτα βίον προμηθέστερον ανάγκη είναι τον ταθτα μή β φεύγοντα, άλλ' έθέλοντα κατά τό του Σόλωνος και άξιοθντα μανθάνειν έωσπερ αν ζή, και μή οιόμενον αὐτό τὸ γήρας νοθν έχον προσιέναι. Έμοι μέν οθν οδδέν ἄηθες οδδ' αθ ἀηδές ύπο Σωκράτους βασανίζεσθαι, άλλά και πάλαι σχεδόν τι ήπιστάμην δτι ού περί των μειρακίων ήμιν δ λόγος ἔσοιτο Σωκράτους παρόντος, άλλά περί ήμων αὐτων. "Οπερ οθν λέγω, το μεν έμον οὐδεν κωλύει Σωκράτει συνδιατρίβειν ς δπως οθτος βούλεται. Λάχητα δε τόνδε δρα δπως έχει περί του τοιούτου.

ΛΑ. "Απλούν τό γ' ἐμόν, ἃ Νικία, περὶ λόγων ἐστίν· εὶ δὲ βούλει, οὐχ ἀπλούν, ἀλλὰ διπλούν. Καὶ γὰρ ἄν δόξαιμί τφ φιλόλογος εἶναι καὶ αῧ μισόλογος. "Όταν μὲν γὰρ ἀκούω ἀνδρὸς περὶ ἀρετῆς διαλεγομένου ἢ περὶ τινος σοφίας ὡς ἀληθῶς ὅντος ἀνδρὸς καὶ ἀξίου τῶν λόγων ὧν λέγει, χαίρω

<sup>6 7</sup> λόγος — γένει seel. Cron || 6 10 < αν > εμπέση recc.: εμπέσει BT || 488 a δ ετι Τ : δτι Β || b α τό του Stobée : του Β τους Τ || b 3 αυτό man, rec. in W : αυτό BT || c 6 αυ μισο-Τ : ου μισθολόγος Β.

j'en éprouve une joie profonde, par la contemplation de la convenance et de l'harmonie dont le spectacle m'est offert. Un tel homme est à mes yeux le musicien idéal, qui ne se contente pas de mettre la plus belle harmonie dans sa lyre ou dans quelque instrument frivole, mais qui, dans la réalité de sa vie, met d'accord ses paroles et ses actes, selon le mode dorien et non ionien, encore bien moins phrygien e ou lydien, mais selon le seul qui soit vraiment grec¹. Cette voix-là m'enchante et me donne pour tout le monde l'air d'un ami des discours, tant je recueille avec passion les mots qu'elle fait entendre. Mais le discoureur qui fait tout le contraire m'ennuie, et d'autant plus qu'il semble parler mieux; ce qui me donne l'apparence d'un ennemi des discours.

Pour Socrate, je ne connais pas encore ses discours, mais je crois connaître ses actes, et, sur ce point, je l'ai trouvé digne du langage le plus beau et de la plus entière liberté de parole. Si donc il possède aussi cette qualité, ma bonne volonté lui est acquise; je serai heureux d'être examiné par lui, et je ne demande pas mieux que d'apprendre, selon le précepte de Solon, auquel je veux ajouter un seul mot : oui, je consens à apprendre dans ma vieillesse, à la condition que le maître soit un honnête homme. C'est une concession que je réclame, l'honnêteté du maître, afin qu'on ne m'accuse pas d'avoir l'entendement rebelle s'il m'arrive d'écouter sans plaisir. Que d'ailleurs le maître soit jeune, encore peu connu, b ou qu'il ait quelque autre désavantage de ce genre, cela m'est tout à fait égal. Je t'invite donc, Socrate, à m'enseigner et à m'examiner comme il te plaira, et je t'apprendrai en retour ce que je sais. Mes sentiments pour toi datent de ce jour où tu as partagé mon péril et où tu m'as donné de ton courage une preuve pleinement justificative. Parle donc librement sans tenir compte de mon âge.

1. Les anciens ont souvent signalé le caractère propre à chaque mode. C'est une question qui intéressait non seulement les musiciens de profession, mais aussi les moralistes, à cause de l'influence exercée par la musique sur les passions, et de la grande place qu'elle tenait dans l'éducation grecque, surtout avant la sophistique. Platon luimême en parle longuement dans la République. — Le mode dorien avait un caractère viril et grave; le mode ionien passait pour efféminé, le phrygien pour passionné, le lydien pour gracieux avant tout.

ύπερφυῶς, θεώμενος ἄμα τόν τε λέγοντα καὶ τὰ λεγόμενα ἀ ὅτι πρέποντα ἀλλήλοις καὶ ἀρμόττοντά ἐστι· καὶ κομιδῆ μοι δοκεῖ μουσικὸς ὁ τοιοθτος εἴναι, ἀρμονίαν καλλίστην ἡρμοσμένος, οὐ λύραν οὐδὲ παιδιᾶς ὅργανα, ἀλλὰ τῷ ὄντι ζῆν [ἡρμοσμένος οῦ] αὐτὸς αὐτοθ τὸν βίον σύμφωνον τοῖς λόγοις πρὸς τὰ ἔργα, ἀτεχνῶς δωριστί, ἀλλ' οὐκ ἰαστί, οἶμαι, οὐδἔ φρυγιστὶ οὐδὲ λυδιστί, ἀλλ' ἤπερ μόνη Ἑλληνική ἐστιν ἀρμονία. Ὁ μὲν οῧν τοιοθτος χαίρειν με ποιεῖ φθεγγόμενος καὶ δοκεῖν ὅτφοθν φιλόλογον εἴναι· οὕτω σφόδρα ἀποδέχομαι θ παρ' αὐτοθ τὰ λεγόμενα· ὁ δὲ τἀναντία τούτου πράττων λυπεῖ με, ὅσφ ἄν δοκῆ ἄμεινον λέγειν, τοσούτω μαλλον, καὶ ποιεῖ αθ δοκεῖν εῖναι μισόλογον.

Σωκράτους δ' έγω των μέν λόγων οὐκ ἔμπειρός είμι, άλλά πρότερον, ώς ἔοικε, των ἔργων ἐπειράθην, καὶ ἐκεῖ αὐτὸν ηθρον άξιον δυτα λόγων καλών και πάσης παρρησίας. Εί 189 a οθν και τοθτο έχει, συμβούλομαι τάνδρί, και ήδιστ' άν έξεταζοίμην ύπο του τοιούτου, και ούκ αν άγθοίμην μανθάνων, άλλά και έγω τῷ Σόλωνος εν μόνον προσλαβών, συγχωρώ. γηράσκων γάρ πολλά διδάσκεσθαι έθέλω δπό χρηστών μόνου. Τοθτο γάρ μοι συγχωρείτω, άγαθου καί αὐτὸν είναι τὸν διδάσκαλον, ἵνα μή δυσμαθής φαίνωμαι άηδως μανθάνων εί δὲ νεώτερος δ διδάσκων ἔσται ἢ μήπω έν δόξη ὢν ἤ τι ἄλλο τῶν τοιούτων ἔχων, οὐδέν μοι μέλει. b Σοι οθν, & Σώκρατες, έγω ἐπαγγέλλομαι και διδάσκειν και έλέγγειν έμε δ τι αν βούλη, και μανθάνειν γε δ τι αθ έγω οίδα ούτω σύ παρ' έμοι διάκεισαι άπ' έκείνης της ήμέρας ή μετ' έμου συνδιεκινδύνευσας και έδωκας σαυτού πείραν άρετης ην γρή διδόναι του μέλλοντα δικαίως δώσειν. Λέγ' οθν δ τί σοι φίλον, μηδέν την ήμετέραν ήλικίαν υπόλογον ποιούμενος.

 $\mathbf{d}$  ι τὰ λεγόμενα  $\mathbf{T}$ : τὸν λεγόμενον  $\mathbf{B} \parallel \mathbf{d}$  α πρέποντα αλλήλοις  $\mathbf{T}$ : πρέπον τὰ δ'αλλήλοις  $\mathbf{B} \parallel \mathbf{d}$  δ ήρμοσμένος οδ secl. Schanz  $\parallel \mathbf{d}$  6-7 οδμαι οδδέ Badham: οδομαι δὲ οδδέ  $\mathbf{BT} \parallel \mathbf{189}$  α 6 μόνον  $\mathbf{BT}$ : μόνων rec.  $\parallel \mathbf{b}$  η δπολογον  $\mathbf{H}$ . Estienne: οπό λόγον  $\mathbf{BT}$ .

Socrate. — Ce n'est pas vous, je crois, que nous pourrons accuser de vous dérober à la discussion et à la recherche.

Lysimaque. — C'est notre affaire à tous, Socrate, car je te compte comme un des nôtres. Prends-donc ma place dans l'intérêt des enfants pour demander à Nicias et à Lachès ce que nous voulons savoir, et délibère en commun avec eux. Pour moi, l'âge me fait parfois oublier les questions que j'avais l'intention de poser, et, quant à ce qu'on me dit, si d'autres propos viennent à la traverse, je m'y perds tout à d fait. Causez donc et discutez entre vous le sujet en question. J'écouterai, et quand j'aurai écouté, je ferai, d'accord avec Mélésias, ce que vous aurez décidé.

Position de la question par Socrate. Socrate. — Allons, Nicias et Lachès, il nous faut obéir à Lysimaque et à Mélésias. Nous avions commencé d'examiner quels maîtres nous avions eus et quels disciples

e nous avions formés à la vertu¹: c'est là une recherche qui peut avoir ses avantages; mais je songe à une autre qui conduit au même but et qui doit peut-être venir la première. Si nous savions, dans un ordre de choses quelconque, un objet dont la présence améliorât sûrement le sujet qui le possèderait, et si nous étions en outre capables de procurer cette présence, il est clair que nous connaîtrions l'objet à propos duquel on nous demanderait le moyen le plus sûr et le plus facile de l'acquérir. Peut-être saisissez-vous mal ce que je veux dire: je vais m'expliquer plus clairement.

190 a Nous savons, je suppose, que la présence de la vue rend les yeux plus parfaits, et en outre nous avons le pouvoir de leur procurer cette présence : c'est donc évidemment que nous savons ce qu'est la vue, puisque nous pouvons indiquer, à qui nous le demanderait, le moyen le plus court et le plus efficace

<sup>1.</sup> Telle était en effet, pour Socrate, la première chose à faire pour vérifier le talent d'un maître. Cf. plus haut, p. 101, n. 1. Mais cette méthode, toute extérieure, n'était à ses yeux qu'un moyen vulgaire et commode de trancher la question: le véritable philosophe avait d'autres moyens de la résoudre. Socrate a hâte de revenir au pur raisonnement, seul capable de décider entre des autorités diverses, et de juger les autorités elles-mêmes.

ΣΩ. Οὐ τὰ ὑμέτερα, ὡς ἔοικεν, αἰτιασόμεθα μὴ οὐχ ο έτοιμα είναι και συμβουλεύειν και συσκοπείν.

ΛΥ. 'Αλλ' ήμέτερον δή ἔργον, ἃ Σώκρατες' ἕνα γάρ σε ἔγωγε ήμων τίθημι σκόπει οθν ἀντ' ἐμοθ ὑπὲρ των νεανίσκων δ τι δεόμεθα παρά τωνδε πυνθάνεσθαι, καὶ συμβούλευε διαλεγόμενος τούτοις. Έγω μέν γάρ και ἐπιλανθάνομαι ήδη τὰ πολλά διὰ τὴν ἡλικίαν ὧν ἇν διανοηθῶ ἐρέσθαι, καὶ αθ & αν ἀκούσω, ἐάν γε μεταξύ ἄλλοι λόγοι γένωνται, οὐ πάνυ μέμνημαι. Ύμεις οθν λέγετε και διέξιτε πρός ύμας α αὐτοὺς περὶ ὢν προὐθέμεθα· ἐγὼ δ' ἀκούσομαι καὶ ἀκούσας αθ μετά Μελησίου τοθδε ποιήσω τοθτο 8 τι αν καὶ ύμιν SOKA.

ΣΩ. Πειστέον, δ Νικία τε καὶ Λάχης, Λυσιμάχω καὶ Μελησία. "Α μέν οθν νυνδή ἐπεχειρήσαμεν σκοπείν, τίνες οί διδάσκαλοι ήμιν της τοιαύτης παιδείας γεγόνασιν ή τίνας άλλους βελτίους πεποιήκαμεν, ἴσως μέν οὐ κακῶς ἔχει έξετάζειν και τά τοιαθτα ήμας αὐτούς άλλ' οξμαι και ή θ τοιάδε σκέψις είς ταὐτὸν φέρει, σχεδὸν δέ τι καὶ μαλλον ἐξ άργης εξη ἄν. Εὶ γὰρ τυγγάνομεν ἐπιστάμενοι δτουοθν πέρι δ τι παραγενόμενόν τω βέλτιον ποιεί ἐκεῖνο ῷ παρεγένετο, και προσέτι οδοί τέ έσμεν αὐτό ποιείν παραγίγνεσθαι έκεινω, δήλον ότι αὐτό γε ζσμεν τοθτο οδ πέρι σύμβουλοι αν γενοίμεθα ώς αν τις αὐτὸ ράστα και αριστα κτήσαιτο. "Ισως οθν οὐ μανθάνετέ μου δ τι λέγω, άλλ' ὧδε ρίζον μαθήσεσθε.

Εὶ τυγγάνομεν ἐπιστάμενοι ὅτι ἔψις παραγενομένη 190 α δφθαλμοῖς βελτίους ποιεῖ ἐκείνους οῖς παρεγένετο, καὶ προσέτι οδοί τέ έσμεν ποιείν αὐτὴν παραγίγνεσθαι δμμασι, δήλον ότι δψιν γε ζσμεν αύτην ό τί ποτ' ἔστιν, ης πέρι

c 8 έάν γε Schanz : έάν δε ΒΤ | d 5-6 Λυσιμάχω καὶ Μελησία Τ: Austrayos nat Melnota (sic) B | 0 3 tory avonev H. Estienne : etory aνομέν ΒΤ | 8 4 ώ παρεγένετο Τ: ών πασεγένοντο Β | 0 7 αριστα rec.: арыят 'av BT | 190 a 1 el T: om. B | a 4 6 ті пот' Т : пот' В ті suprascr. B2.

HÈS 106

de se la procurer. Car si nous ne savions même pas ce qu'elle est (et de même pour l'ouïe), nous serions de pauvres conseillers et de tristes médecins pour les yeux et pour les oreilles, lorsqu'en viendrait nous demander le meilleur moyen d'oble-

b lorsqu'on viendrait nous demander le meilleur moyen d'obtenir la vue ou l'ouïe.

LACHÈS. — Tu as raison, Socrate.

Socrate. — Eh bien, dans le cas présent, ceux-ci nous demandent conseil sur la meilleure manière de procurer à leurs fils une vertu dont la présence puisse perfectionner leurs âmes.

LACHÈS. - En effet.

Socrate. — Ne faut-il pas alors que nous possédions avant tout la connaissance de la vertu? Car si nous n'avons aucune idée de ce que la vertu peut être, comment pourrions-nous c donner à personne un conseil sur le meilleur moyen de l'acquérir?

LACHÈS. — Ce serait impossible, Socrate.

Socrate. — Nous disons donc que nous savons ce qu'est la vertu.

LACHÈS. — Oui, nous l'affirmons.

Socrate. — Par conséquent, la connaissant, nous pouvons dire ce qu'elle est.

Lachès. - C'est évident.

Socrate. — Ne parlons pas trop vite, mon très cher, de la vertu dans son ensemble : la tâche serait peut-être un peu lourde. Bornons-nous d'abord à une de ses parties, pour vérifier la qualité de notre savoir ; cela nous sera probablement plus aisé.

LACHÈS. — Faisons comme tu le souhaites, Socrate.

Socrate. — Laquelle choisir entre les parties de la vertu? Sans doute celle où paraît tendre l'apprentissage du combat en armes? On dit ordinairement que c'est le courage. Qu'en penses-tu?

Lachès. - Je suis tout à fait de cet avis.

Recherche d'une définition du courage : dialogue entre Socrate et Lachès. Première définition. Socrate. — Cherchons donc d'abord, Lachès, à définir le courage. Nous verrons ensuite quel est le meilleur moyen d'en assurer la présence chez les jeunes gens, dans la mesure où les exercices et l'étude peuvent y réussir. Essaie donc de

répondre à ma question : qu'est-ce que le courage?

190 a

h

d

σύμβουλοι ἄν γενοίμεθα ὡς ἄν τις αὐτὴν ῥῷστα καὶ ἄριστα κτήσαιτο. Εὶ γὰρ μηδ' αὐτὸ τοῦτο εἰδεῦμεν, ὅ τί ποτ' ἔστιν ὄψις ἢ ὅ τι ἔστιν ἀκοή, σχολῆ ἄν σύμβουλοί γε ἄξιοι λόγου γενοίμεθα καὶ ἰατροὶ ἢ περὶ ὀφθαλμῶν ἢ περὶ ἄτων, ὅντινα τρόπον ἀκοὴν ἢ ὄψιν κάλλιστ' ἄν κτήσαιτό τις.

ΛΑ. 'Αληθη λέγεις, & Σώκρατες.

ΣΩ. Οὐκοθυ, ἃ Λάχης, καὶ νθν ἡμᾶς τώδε παρακαλεῖτον εἰς συμβουλήν, τίν ἄν τρόπον τοῖς ὑέσιν αὐτῶν ἀρετὴ παραγενομένη τὰς ψυχὰς ἀμείνους ποιήσειε;

ΛΑ. Πάνυ γε.

ΣΩ. \*Αρ' οὖν τοὖτό γ' ὑπάρχειν δεῖ, τὸ εἰδέναι ὅ τί ποτ' ἔστιν ἀρετή; Εἰ γάρ που μηδ' ἀρετήν εἰδεῖμεν τὸ παράπαν ὅ τί ποτε τυγχάνει ὄν, τίν' ἄν τρόπον τούτου σύμβουλοι γενοίμεθα ὁτφοῦν, ὅπως ἄν αὐτὸ κάλλιστα κτήσαιτο;

ΛΑ. Οὐδένα, ἔμοιγε δοκεῖ, ὧ Σώκρατες.

ΣΩ. Φαμέν ἄρα, Τ Λάχης, είδέναι αὐτὸ δ τι ἔστιν.

ΛΑ. Φαμέν μέντοι.

ΣΩ. Οὐκοθν ὅ γε ἴσμεν, κὰν εἴποιμεν δήπου τί ἐστιν.

ΛΑ. Πῶς γὰρ οδ;

ΣΩ. Μή τοίνυν, ἃ ἄριστε, περὶ ὅλης ἀρετῆς εὐθέως σκοπώμεθα πλέον γὰρ ἴσως ἔργον ἀλλὰ μέρους τινὸς πέρι πρῶτον ἴδωμεν, εὶ ἰκανῶς ἔχομεν πρὸς τὸ εἰδέναι καὶ ἡμῖν, ὡς τὸ εἰκός, ῥάων ἡ σκέψις ἔσται.

ΛΑ. 'Αλλ' ούτω ποιώμεν, & Σώκρατες, ώς σύ βούλει.

ΣΩ. Τί οὖν ἄν προελοίμεθα τῶν τῆς ἀρετῆς μερῶν; "Η δῆλον δὴ ὅτι τοῦτο εἰς δ τείνειν δοκεῖ ἡ ἐν τοῖς ὅπλοις μάθησις; δοκεῖ δέ που τοῖς πολλοῖς εἰς ἀνδρείαν. "Η γάρ;

ΛΑ. Καὶ μάλα δή οῦτω δοκεί.

ΣΩ. Τοθτο τοίνυν πρώτον ἐπιχειρήσωμεν, ἃ Λάχης, εἰπεῖν, ἀνδρεία τί ποτ' ἐστίν ἔπειτα μετά τοθτο σκεψόμεθα καὶ ὅτῷ ἄν τρόπῷ τοῖς νεανίσκοις παραγένοιτο, καθ' θ

a 7 σχολή edd. : σχολή BT || b 5 τάς ψοχάς rec. : τάς ψοχάς BT || b 9 το ' δο rec. : τόνα BT || c ι αύτό rec. : αύτο BT.

Lacnès. — Par Zeus, Socrate, la réponse n'est pas difficile: quand un soldat reste à son poste et tient ferme contre l'ennemi au lieu de fuir, sache que cet homme est un brave.

Socrate. — Tu as raison, Lachès; mais, par ma faute sans doute et parce que je me suis exprimé peu clairement, tu as répondu à une autre question que celle que j'avais dans l'esprit<sup>1</sup>.

LACHES. - Que veux-tu dire, Socrate?

191 a Socrate. — Je vais essayer de m'expliquer, autant que j'en suis capable. Sans doute, c'est un brave que l'homme dont tu parles, celui qui, ferme dans le rang, combat l'ennemi.

Lachès. - Oui, un brave, je l'affirme.

Socrate. — Je l'affirme aussi. Mais cet autre qui, au lieu de tenir, se bat, tout en reculant?

LACHÈS. — Comment, en reculant?

Socrate. — Comme les Scythes, par exemple, qui combattent aussi bien, dit-on, en reculant qu'en poursuivant. b Homère vante aussi les chevaux d'Énée, « également rapides dans la poursuite et dans la fuite 2 »; et parlant d'Énée en personne, il le loue de cela même, de son habileté à fuir, et il l'appelle « artiste en l'art de la fuite ».

LACHÈS. — C'est à bon droit, Socrate; car il parlait des chars. Et toi tu parlais des Scythes, qui sont des cavaliers. Leur cavalerie combat ainsi, et l'infanterie grecque comme je

l'ai dit.

- Socrate. Sauf peut-être celle des Lacédémoniens. Car c on rapporte qu'à Platées, quand ils rencontrèrent les gerrophores perses<sup>3</sup>, au lieu de les attendre de pied ferme, ils tournèrent le dos, puis, les rangs des Perses s'étant rompus, ils revinrent à l'attaque, et, par cette manœuvre imitée de la cavalerie, gagnèrent la bataille.
  - 1. Le défaut de cette première définition est de ne pas convenir à toutes les sortes de courage. Elle s'appuie sur une analyse incomplète de l'idée à définir, dont la compréhension, comme disent les logiciens, est plus étendue. Socrate réclame pour lui-même la responsabilité de l'erreur de Lachès: c'est pure politesse de sa part, non sans un peu d'ironie.

2. Homère, Iliade, V, 223.

3. Soldats armés d'un bouclier d'osier (γέρρον).

190 é

"δσον οδόν τε έξ ἐπιτηδευμάτων τε καὶ μαθημάτων παραγενέσθαι. "Αλλά πειρῶ εἰπεῖν δ λέγω, τί ἐστιν ἀνδρεία.

ΛΑ. Οὐ μὰ τὸν Δία, ὧ Σώκρατες, οὐ χαλεπὸν εἰπεῖν εἰ γάρ τις ἐθέλοι ἐν τῇ τάξει μένων ἀμύνεσθαι τοὺς πολεμίους καὶ μὴ φεύγοι, εῧ ἴσθι ὅτι ἀνδρεῖος ἂν εἴη.

ΣΩ. Εδ μὲν λέγεις, δ Λάχης ἀλλ' ἴσως ἐγὰ αἴτιος, οὐ σαφῶς εἰπών, τὸ σὲ ἀποκρίνασθαι μὴ τοῦτο δ διανοούμενος ἠρόμην, ἀλλ' ἔτερον.

ΛΑ. Πῶς τοθτο λέγεις, δ Σώκρατες;

ΣΩ. Ἐγὰ φράσω, ἐὰν οῖός τε γένωμαι. ἀνδρεῖός που 191 a οῦτος δν καὶ σὰ λέγεις, δς ἄν ἐν τῆ τάξει μένων μάχηται τοῖς πολεμίοις.

ΛΑ. εγώ γοθν φημί.

107

ΣΩ. Καὶ γάρ ἔγώ. ᾿Αλλὰ τί αῗ ὅδε, δς ἄν φεύγων μάχηται τοῖς πολεμίοις, ἀλλὰ μὴ μένων ;

ΛΑ. Πῶς φεύγων ;

ΣΩ. "Ωσπερ που καὶ Σκύθαι λέγονται οὐχ ἣττον φεύγοντες ἢ διώκοντες μάχεσθαι, καὶ "Ομηρός που ἐπαινῶν τοὺς τοῦ Αἰνείου ἵππους κραιπνὰ μάλ' ἔνθα καὶ ἔνθα ἔφη αὐτοὺς ἐπίστασθαι διώκειν ἢδὲ φέβεσθαι καὶ αὐτὸν β τὸν Αἰνείαν κατὰ τοῦτ' ἐνεκωμίασε, κατὰ τὴν τοῦ φόβου ἐπιστήμην, καὶ εἶπεν αὐτὸν εἶναι μήστωρα φόβοιο.

ΛΑ. Καὶ καλῶς γε, ὧ Σώκρατες περὶ ἄρμάτων γὰρ ἔλεγε καὶ σὰ τὸ τῶν Σκυθῶν ἱππέων πέρι λέγεις. Τὸ μὲν γὰρ ἱππικὸν τὸ ἐκείνων οὕτω μάχεται, τὸ δὲ ὁπλιτικὸν τό γε τῶν Ἑλλήνων ὡς ἔγὼ λέγω.

ΣΩ. Πλήν γ' ἴσως, ἃ Λάχης, τὸ Λακεδαιμονίων. Λακεδαιμονίους γάρ φασιν ἐν Πλαταιαῖς, ἐπειδή πρὸς τοῖς γερ- ο ροφόροις ἐγένοντο, οὐκ ἐθέλειν μένοντας πρὸς αὐτοῖς μάχεσθαι, ἀλλά φεύγειν, ἐπειδή δ' ἐλύθησαν αὶ τάξεις τῶν Περσῶν, ἀναστρεφομένους ἄσπερ ἱππέας μάχεσθαι καὶ οὕτω νικήσαι τὴν ἐκεῖ μάχην. LACHÈS. - C'est exact.

Socrate. — Je te disais donc que c'était ma faute si tu m'avais mal répondu, parce que ma question était mal posée.

Je voulais en effet t'interroger non seulement sur le courage des hoplites, mais aussi sur celui des cavaliers et de tous les combattants en général; non seulement sur celui des combattants, mais sur celui des hommes exposés aux dangers de la mer; sur celui qui se manifeste dans la maladie, dans la pauvreté, dans la vie politique; celui qui résiste non seulement aux maux et aux craintes, mais aussi aux passions et aux plaisirs, soit par la lutte de pied ferme, soit par la fuite, — car en toutes ces circonstances, Lachès, il y a bien, n'est-ce-

pas, des hommes qui se montrent courageux?

Lachès. — Au plus haut point, Socrate.

Socrate. — Ainsi, tous sont courageux; mais les uns exercent leur courage contre les plaisirs, d'autres contre les souffrances, ou contre les passions, ou contre les objets de crainte; tandis que d'autres, en pareil cas, montrent de la lâcheté.

LACHES. - Certainement.

Socrate. — Ma question portait sur la nature du courage et de la lâcheté. Essaie maintenant de me dire, à propos du courage d'abord, ce qu'il y a d'identique dans toutes ses formes 1. Saisis-tu ce que je veux dire?

LACHES. - Pas tout à fait.

SOCRATE. — Je m'explique. Suppose qu'on t'interroge sur la nature de la vitesse : elle peut se trouver dans la course, dans le jeu de la cithare, dans la parole, dans l'étude, et, pour nous en tenir à ses emplois les plus notables, nous pouvons manifester cette qualité dans l'exercice de nos mains, de nos jambes, de nos lèvres, de notre voix, enfin de notre pensée. N'es-tu pas de cet avis?

Lachès. — Parfaitement.

Socrate. — Suppose maintenant qu'on me demande :

1. La recherche du caractère commun à toutes les différentes sortes du courage est la seconde démarche de l'induction socratique (ἐπαγωγη΄) en vue d'arriver à une définition. C'est ce caractère commun qui constitue l'idée générale, l'idée du « genre » auquel se rattache l' « espèce ». Toutes ces prétendues définitions de Lachès ne sont que des définitions incomplètes.

ΛΑ. 'Αληθη λέγεις.

ΣΩ. Τοθτο τοίνυν δ ἄρτι ἔλεγον, ὅτι ἐγὼ αἴτιος μἡ καλῶς σε ἀποκρίνασθαι, ὅτι οὐ καλῶς ἢρόμην. Βουλόμενος γάρ σου πυθέσθαι μὴ μόνον τοὺς ἐν τῷ ὁπλιτικῷ ἀνδρείους, ἀ ἀλλὰ καὶ τοὺς ἐν τῷ ἱππικῷ καὶ ἐν ξύμπαντι τῷ πολεμικῷ εἴδει, καὶ μὴ μόνον τοὺς ἐν τῷ πολέμῳ, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἐν τοῖς πρὸς τὴν θάλατταν κινδύνοις ἀνδρείους ὅντας, καὶ ὅσοι γε πρὸς νόσους καὶ ὅσοι πρὸς πενίας ἢ καὶ πρὸς τὰ πολιτικὰ ἀνδρεῖοί εἰσιν, καὶ ἔτι αι μὴ μόνον ὅσοι πρὸς λύπας ἀνδρεῖοί εἰσιν ἢ φόβους, ἀλλὰ καὶ πρὸς ἐπιθυμίας ἢ ἡδονὰς δεινοὶ μάχεσθαι, καὶ μένοντες καὶ ἀναστρέφοντες — εἰσὶ θ γάρ πού τινες, ὡ Λάχης, καὶ ἐν τοῖς τοιούτοις ἀνδρεῖοι.

ΛΑ. Καὶ σφόδρα, Το Σώκρατες.

 $\Sigma\Omega$ . Οὐκοῦν ἀνδρεῖοι μὲν πάντες οῦτοί εἰσιν, ἀλλ' οἱ μὲν ἐν ἡδοναῖς, οἱ δ' ἐν λύπαις, οἱ δ' ἐν ἐπιθυμίαις, οἱ δ' ἐν φόβοις τὴν ἀνδρείαν ἔκτηνται' οἱ δέ γ', οἷμαι, δειλίαν ἐν τοῖς αὐτοῖς τούτοις.

ΛΑ. Πάνυ γε.

ΣΩ. Τί ποτε δν έκάτερον τούτων, τούτο ἐπυνθανόμην. Πάλιν οθν πειρώ εἰπεῖν ἀνδρείαν πρώτον, τί δν ἐν πῶσι τούτοις ταὐτόν ἐστιν· ἢ οὔπω καταμανθάνεις δ λέγω;

ΛΑ. Οὐ πάνυ τι.

ΣΩ. 'Αλλ' δόε λέγω, ώσπερ δυ εὶ τάχος ἢρώτων τι ποτ' 192 α ἐστίν, δ καὶ ἐν τῷ τρέχειν τυγχάνει δυ ἢμῖν καὶ ἐν τῷ κιθαρίζειν καὶ ἐν τῷ λέγειν καὶ ἐν τῷ μανθάνειν καὶ ἐν ἄλλοις πολλοῖς, καὶ σχεδόν τι αὐτὸ κεκτήμεθα, οῦ καὶ πέρι ἄξιον λέγειν, ἢ ἐν ταῖς τῶν χειρῶν πράξεσιν ἢ σκελῶν ἢ στόματός τε καὶ φωνῆς ἢ διανοίας ἢ οὐχ οὕτω καὶ σὸ λέγεις;

ΛΑ. Πάνυ γε.

ΣΩ. Εί τοίνυν τίς με ἔροιτο, \*Ω Σώκρατες, τί λέγεις

 $\mathbf{c}$  7 ő žett Fl. P. Pap.: a tov BTW  $\parallel$   $\mathbf{d}$  4 kivőévois B\*TW: kivőévois B  $\parallel$   $\mathbf{d}$  6 ét: W Fl. P. Pap.: őtt BT  $\parallel$   $\mathbf{e}$  1 kai ávastpégovte; Král:  $\hat{\mathbf{g}}$  ávastpégovte; BTW.

b qu'entends-tu, Socrate, par cette vitesse dont tu reconnais l'existence dans toutes ces choses? Je répondrais : j'appelle vitesse la faculté d'accomplir en peu de temps beaucoup d'actes relatifs à la parole, à la course, et ainsi de suite.

Lachès. — La réponse serait juste.

Socrate. — Eh bien, Lachès, essaie de me dire à ton tour en quoi consiste cette faculté qui s'exerce à la fois à l'égard du plaisir, de la douleur, de toutes les choses énumérées tout à l'heure par nous, et que nous appelons le courage.

Seconde définition de Lachès. — Il me semble que c'est une certaine force de l'âme, si nous considérons sa nature en général.

Socrate. — Nous le devons, Lachès, si nous voulons répondre à notre question. Cependant je doute que toute force d'âme te paraisse courageuse, et voici ce qui cause mon doute : je suis sûr que tu ranges le courage parmi les très belles choses<sup>1</sup>.

LACHÈS. — Parmi les plus belles, sois-en sûr.

Socrate. — Mais n'est-ce pas la force accompagnée d'intelligence qui est belle et bonne?

LACHÈS. — Assurément.

d Socrate. — Et si elle est jointe à la folie? n'est-elle pas alors mauvaise et nuisible?

LACHES. - Oui.

Socrate. — Peux-tu appeler belle une chose nuisible et mauvaise?

Lachès. — Je n'en ai pas le droit, Socrate.

Socrate. — Tu n'appelleras donc pas courage cette espèce de force d'àme, puisque celle-ci est laide et que le courage est beau.

Lachès. — Tu as raison.

Socrate. — Et ce serait la force d'âme intelligente, d'après toi, qui serait le courage 2?

1. Même procédé que dans le Charmide: la beauté associée à la bonté des choses, et celle-ci à leur utilité. — Noter la vivacité des réponses de Lachès, toujours ardent, surtout pour louer le courage.

2. L'idée d' « intelligence », introduite dans la définition provi-

τοθτο, δ ἐν πασιν ὀνομάζεις ταχυτήτα εΐναι; εἴποιμ² ἄν αὐτῷ ὅτι τὴν ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ πολλὰ διαπραττομένην δύνα- b μιν ταχυτήτα ἔγωγε καλῶ καὶ περὶ φωνὴν καὶ περὶ δρόμον καὶ περὶ τἄλλα πάντα.

ΛΑ. <sup>°</sup>Ορθώς γε σύ λέγων.

ΣΩ. Πειρῶ δὴ καὶ σύ, ὧ Λάχης, τὴν ἀνδρείαν οὕτως εἰπεῖν, τίς οῧσα δύναμις ἡ αὐτὴ ἐν ἡδονἢ καὶ ἐν λύπῃ καὶ ἐν ἄπασιν οῖς νυνδὴ ἐλέγομεν αὐτὴν εἶναι, ἔπειτα ἀνδρεία κέκληται.

ΛΑ. Δοκεί τοίνυν μοι καρτερία τις είναι της ψυχης, εί τό γε διά πάντων [περὶ ἀνδρείας] πεφυκός δεί είπειν.

ΣΩ. 'Αλλά μὴν δεῖ, εἴ γε τὸ ἐρωτώμενον ἀποκρινούμεθα ἡμῖν αὐτοῖς. Τοῦτο τοίνυν ἔμοιγε φαίνεται' οὔ τι πᾶσά γε, ὡς ἐγῷμαι, καρτερία ἀνδρεία σοι φαίνεται' τεκμαίρομαι δὲ ἐνθένδε' σχεδὸν γάρ τι οΐδα, ὧ Λάχης, ὅτι τῶν πάνυ καλῶν πραγμάτων ἡγεῖ σὺ ἀνδρείαν εἶναι.

ΛΑ. Εδ μέν οδν ζοθι ότι των καλλίστων.

 $\Sigma\Omega$ . Οὐκοῦν ή μὲν μετὰ φρονήσεως καρτερία καλὴ κάγαθή;

ΛΑ. Πάνυ γε.

 $\Sigma\Omega$ . Τί δ' ή μετ' ἀφροσύνης; Οὐ τοὐναντίον ταύτη d βλαβερὰ καὶ κακοθργος;

ΛΑ. Ναί.

 $\Sigma\Omega$ . Καλόν οθν τι φήσεις σύ είναι το τοιοθτον, δν κακοθργόν τε καὶ βλαβερόν;

ΛΑ. Οὔκουν δίκαιόν γε, δ Σώκρατες.

ΣΩ. Οὐκ ἄρα τήν γε τοιαύτην καρτερίαν ἀνδρείαν δμολογήσεις εΐναι, ἐπειδήπερ οὐ καλή ἐστιν, ἡ δὲ ἀνδρεία καλόν ἐστιν.

ΛΑ. "Αληθη λέγεις.

 $\Sigma\Omega$ . Η φρόνιμος ἄρα καρτερία κατά τὸν σὸν λόγον ἀνδρεία ἃν εἴη.

<sup>192</sup> c a περί άνδρείας soci. Badham.

LACHES. - C'est vraisemblable.

SOCRATE. — Voyons donc en quoi elle doit être intelligente. Est-ce à l'égard de toute chose, petite ou grande? Par exemple, si un homme supporte de faire une dépense intelligente en prévision d'un gain supérieur, diras-tu qu'il est courageux?

LACHES. - Non certes, par Zeus!

Socrate. — Imagine maintenant un médecin à qui son fils ou tout autre malade, souffrant d'une pneumonie, demande à boire ou à manger; inflexible, il tient bon et refuse avec force. Est-ce là du courage?

Lachès. — Cette force-là non plus n'a rien de commun

avec le courage.

Socrate. — A la guerre, un homme tient bon et s'apprête à combattre par suite d'un calcul intelligent, sachant que d'autres vont venir à son aide, que l'adversaire est moins nombreux et plus faible que son propre parti, qu'il a en outre l'avantage de la position : cet homme dont la force d'âme s'appuie de tant d'intelligence et de préparations est-il plus courageux, selon toi, que celui qui, dans les rangs opposés, soutient énergiquement son attaque?

LACHES. — C'est ce dernier, Socrate, qui est courageux.

Socrate. — Cependant l'énergie de celui-ci est moins intelligente que celle de l'autre.

Lachès. — C'est vrai.

Socrate. — Et le bon cavalier qui lutte dans un combat de cavalerie n'est-il pas moins courageux à ton avis, que le mauvais cavalier?

Lachès. — Je le crois.

Socrate. — Et de même le bon frondeur ou le bon archer, ou tout autre dont le courage s'appuie sur son habileté?

LACHÈS. — Sans doute.

Socrate. — Et s'il s'agit de descendre dans un puits ou de plonger, les hommes qui consentent à s'y risquer sans être du métier ne sont-ils pas plus courageux que ceux qui le connaissent?

soire, la rend plus précise, sans l'achever. Un nouveau progrès est nécessaire: déterminer la sorte d'intelligence requise. Mais Lachès n'arrive pas à élucider la question. Irrité de son impuissance, il va renoncer à poursuivre l'examen, et un nouveau pas sera fait par Nicias. AA. "EOLKEV.

ΣΩ. \*Ιδωμεν δή, ή εἰς τί φρόνιμος; ἢ ἡ εἰς ἄπαντα e καὶ τὰ μεγάλα καὶ τὰ σμικρά; οῖον εἴ τις καρτερεῖ ἀναλίσκων ἀργύριον φρονίμως, εἰδὼς ὅτι ἀναλώσας πλέον ἐκτήσεται, τοῦτον ἀνδρεῖον καλοῖς ἄν;

ΛΑ. Μά Δί οὐκ ἔγωγε.

ΣΩ. 'Αλλ' οΐον εἴ τις ὶατρὸς ἄν, περιπλευμονία τοῦ ὑέος ἐχομένου ἢ ἄλλου τινὸς καὶ δεομένου πιεῖν ἢ φαγεῖν δοῦναι, μὴ κάμπτοιτο, ἀλλὰ καρτεροῖ;

193 a

ΛΑ. Οὐδ' δπωστιοθν οὐδ' αθτη.

ΣΩ. ᾿Αλλ᾽ ἐν πολέμφ καρτεροῦντα ἄνδρα καὶ ἐθέλοντα μάχεσθαι, φρονίμως λογιζόμενον, εἰδότα μὲν ὅτι βοηθήσουσιν ἄλλοι αὐτῷ, πρὸς ἐλάττους δὲ καὶ φαυλοτέρους μαχεῖται ἢ μεθ᾽ ῶν αὐτός ἐστιν, ἔτι δὲ χωρία ἔχει κρείττω, τοῦτον τὸν μετὰ τῆς τοιαύτης φρονήσεως καὶ παρασκευῆς καρτεροῦντα ἀνδρειότερον ὰν φαίης ἢ τὸν ἐν τῷ ἐναντίφ στρατοπέδῷ ἐθέλοντα ὑπομένειν τε καὶ καρτερεῖν;

ΛΑ. Τὸν ἐν τῷ ἐναντίῳ, ἔμοιγε δοκεῖ, ὧ Σώκρατες.

b

ΣΩ. 'Αλλά μὴν ἀφρονεστέρα γε ή τούτου ἢ ή τοῦ ἑτέρου \*καρτερία.

ΛΑ. 'Αληθη λέγεις.

ΣΩ. Καὶ τὸν μετ' ἐπιστήμης ἄρα ἱππικῆς καρτεροθντα ἐν ἱππομαχία ἢττον φήσεις ἀνδρείον εΐναι ἢ τὸν ἄνευ ἐπιστήμης.

ΛΑ. "Εμοιγε δοκεί.

ΣΩ. Και τὸν μετά σφενδονητικής ἢ τοξικής ἢ ἄλλης τινὸς τέχνης καρτερούντα.

ΛΑ. Πάνυ γε.

r

ΣΩ. Και δσοι δή ἐθέλουσιν εἰς φρέαρ καταβαίνοντες και κολυμβώντες καρτερεῖν ἐν τούτφ τῷ ἔργφ, μὴ ὄντες δεινοί, ἢ ἔν τινι ἄλλφ τοιούτφ, ἀνδρειοτέρους φήσεις τῶν ταθτα δεινών.

193 a 2 257, TW : 257, B || b 9 ust  $\dot{a}$  W : 252 ust  $\dot{a}$  BT || c 2  $\delta \dot{\eta}$  iblhours Schauz :  $\dot{a}$ 2 iblhours B ian iblhours T ian iblhours W.

LACHÉS. - Comment le nier, Socrate?

Socrate. — Impossible en esset, si l'on en juge ainsi.

LACHES. — Mais c'est bien ainsi que j'en juge.

Socrate. — Cependant, Lachès, il y a moins d'intelligence à courir ce risque et à l'affronter sans expérience qu'avec la connaissance de l'art.

LACHÈS. — C'est probable.

d Socrate. — N'avons-nous pas dit tout à l'heure que la force et l'énergie dénuées d'intelligence étaient laides et nui-sibles?

LACHÈS. - Oui.

Socrate. — Et nous avons reconnu que le courage était une belle chose.

LACHÈS. — Nous en sommes tombés d'accord.

Socrate. — Or voici maintenant que, tout au contraire, nous appelons courage cette chose laide, une force d'âmedéraisonnable.

LACHÈS. - C'est vrai.

Socrate. — Juges-tu donc que nous ayons bien raisonné?

Lachès. — Pas du tout, Socrate, par Zeus!

Socrate. — Ainsi, pour reprendre ton expression, notre harmonie n'a rien de dorien, mon cher Lachès; car nos actesne s'accordent pas avec nos paroles, puisque dans notre vie, semble-t-il, on nous reconnaît du courage, tandis que dans nos discours, si l'on nous entendait, on ne saurait trouver cette qualité.

LACHES. - Rien n'est plus vrai.

Socrate. — Que faire? Trouves-tu que nous soyons enbelle posture?

LACHÈS. — Pas le moins du monde.

Lachès renonce et fait place à Nicias. Socrate. — Veux-tu que nous nous soumettions à l'invitation que nous adressent nos discours?

LACHES. — Quelle invitation? Quels discours?

194 a Socrate. — Le discours qui nous invite à montrer de la force d'âme. Si tu le veux bien, nous aurons celle de persister dans notre recherche, sans quoi le courage lui-même nous raillerait de le chercher avec si peu de courage, puisque la force d'âme se confond souvent avec le courage.

ΛΑ. Τί γάρ ἄν τις ἄλλο φαίη, ὧ Σώκρατες;

ΣΩ. Οὐδέν, εἴπερ οἴοιτό γε οὕτως.

ΛΑ. 'Αλλά μην οξμαί γε.

ΣΩ. Καὶ μήν που ἀφρονεστέρως γε, δ Λάχης, οί τοιοθτοι κινδυνεύουσίν τε καὶ καρτεροθσιν ἢ οί μετὰ τέχνης αὐτὸ πράττοντες.

ΛΑ. Φαίνονται.

ΣΩ. Οὐκοῦν αἰσχρὰ ἡ ἄφρων τόλμα τε καὶ καρτέρησις ἀ ἐν τῷ πρόσθεν ἐφάνη ἡμῖν οὖσα καὶ βλαβερά;

ΛΑ. Πάνυ γε.

ΣΩ. Ἡ δέ γε ἀνδρεία ὡμολογεῖτο καλόν τι εἶναι.

ΛΑ. 'Ωμολογεῖτο γάρ.

ΣΩ. Νθν δ' αθ πάλιν φαμέν ἐκεῖνο τὸ αἰσχρόν, τὴν ἄφρονα καρτέρησιν, ἀνδρείαν εἶναι.

ΛΑ. <sup>°</sup>Εοίκαμεν.

ΣΩ. Καλώς οὖν σοι δοκοθμεν λέγειν;

ΛΑ. Μά τὸν Δία, ὧ Σώκρατες, ἐμοὶ μὲν οὔ.

ΣΩ. Οὐκ ἄρα που κατά τὸν σὸν λόγον δωριστὶ ἡρμόσμεθα ἐγώ τε καὶ σύ, ὧ Λάχης τὰ γὰρ ἔργα οὐ ξυμφωνεῖ ε
ἡμῖν τοῖς λόγοις. ἔΕργφ μὲν γάρ, ὡς ἔοικε, φαίη ἄν τις
ἡμᾶς ἀνδρείας μετέχειν, λόγφ δ², ὡς ἐγῷμαι, οὐκ ἄν, εὶ νῦν
ἡμῶν ἀκούσειε διαλεγομένων.

ΛΑ. "Αληθέστατα λέγεις.

ΣΩ. Τί οθν; δοκεί καλόν είναι ούτως ήμας διακείσθαι;

ΛΑ. Οὐδ' δπωστιοθν.

ΣΩ. Βούλει οθν β λέγομεν πειθώμεθα τό γε τοσοθτον ;

ΛΑ. Τὸ ποῖον δή τοθτο, και τίνι τούτω;

ΣΩ. Τῷ λόγῷ δς καρτερεῖν κελεύει. Εἰ οῦν βούλει, καὶ 194 æ ήμεῖς ἐπὶ τἢ ζητήσει ἐπιμείνωμέν τε καὶ καρτερήσωμεν, ΐνα καὶ μὴ ἡμῶν αὐτὴ ἡ ἀνδρεία καταγελάση, ὅτι οὐκ ἀνδρείως αὐτὴν ζητοῦμεν, εἰ ἄρα πολλάκις αὐτὴ ἡ καρτέ-

ρησίς έστιν άνδρεία.

Lachès. — Pour moi, Socrate, je suis prêt à persévérer. Mais je n'ai pas l'habitude de ces discours, et mon propre langage m'impatiente; je suis véritablement en colère quand b je me vois si incapable d'exprimer ce que je pense. Je suis convaincu que je me fais du courage une idée exacte, mais elle m'échappe je ne sais comment, si bien que ma parole ne peut arriver à la saisir et à la formuler.

112

Socrate. — Eh bien, mon cher, le bon chasseur continue

sa poursuite sans faiblesse.

LACHÈS. — C'est incontestable.

Socrate. — Veux-tu que nous invitions Nicias à entrer dans la chasse? Il sera peut-être plus heureux que nous.

LACHÈS. — Oui, je le veux. Comment hésiter?

Socrate. — Allons, Nicias, tes amis sont en détresse dans leur discussion; viens au secours de leur embarras, si tu y peux quelque chose. Tu vois dans quelle obscurité nous nous débattons. Dis-nous ce que tu penses du courage. Tire-nous de nos difficultés, en mettant ta parole au service de ta pensée.

NICIAS. — Il me semble, depuis longtemps, Socrate, que vous définissez mal le courage : vous n'utilisez pas une idée

juste que je t'ai entendu exposer précédemment.

Socrate. - Laquelle, Nicias?

d Première définition de Nicias que chacun de nous était bon dans les critiquée par Lachès.

NICIAS. — Je t'ai souvent entendu dire que chacun de nous était bon dans les choses qu'il savait et mauvais dans celles qu'il ignorait 1.

Socrate. — C'est vrai, Nicias, par Zeus!

NICIAS. — Donc, si l'homme courageux est bon, c'est qu'il possède la science du courage.

Socrate. — Tu entends, Lachès?

Lachès. — Oui, mais je ne comprends pas très bien ce qu'il veut dire.

Socrate. — Je crois comprendre, et il me semble qu'il fait consister le courage dans une certaine science.

1. La notion d'« intelligence », introduite par Lachès et restée vague, est remplacée par celle de « savoir » ou de « science », empruntée par Nicias à Socrate, mais avec une signification encore indéterminée ou même inexacte.

ΛΑ. Ἐγὰ μὲν ἔτοιμος, ἃ Σώκρατες, μὴ προαφίστασθαι καίτοι ἀήθης γ' εἰμὶ τῶν τοιούτων λόγων ἀλλά τἰς με καὶ φιλονεικία εἴληφεν πρὸς τὰ εἰρημένα, καὶ ὡς ἀληθῶς ἀγανακτῶ, εἰ ούτωσὶ ἃ νοῶ μὴ οἶός τ' εἰμὶ εἰπεῖν. Νοεῖν μὲν ἡ γὰρ ἔμοιγε δοκῶ περὶ ἀνδρείας ὅ τι ἔστιν, οἰκ οἶδα δ' ὅπη με ἄρτι διέφυγεν, ὥστε μὴ ξυλλαβεῖν τῷ λόγῷ αὐτὴν καὶ εἰπεῖν ὅ τι ἔστιν.

ΣΩ. Οὐκοθν, δ φίλε, τὸν ἀγαθὸν κυνηγέτην μεταθεῖν χρή και μὴ ἀνιέναι.

ΛΑ. Παντάπασι μέν οθν.

ΣΩ. Βούλει οθν και Νικίαν τόνδε παρακαλώμεν ἐπι τὸ κυνηγέσιον, εἴ τι ἡμών εὐπορώτερός ἐστιν;

ΛΑ. Βούλομαι πῶς γάρ οδ ;

ΣΩ. \*Ιθι δή, & Νικία, ἀνδράσι φίλοις χειμαζομένοις ἐν α λόγφ και ἀποροθσιν βοήθησον, εἴ τινα ἔχεις δύναμιν. Τὰ μὲν γὰρ δὴ ἡμέτερα ὁρῷς ὡς ἄπορα σὶ δ᾽ εἴπὼν ὅ τι ἡγεῦ ἀνδρείσν εἴναι, ἡμῶς τε τῆς ἀπορίας ἔκλυσαι και αὐτὸς ঝ νοεῖς ῷ λόγφ βεβαίωσαι.

ΝΙ. Δοκεῖτε τοίνυν μοι πάλαι οὐ καλῶς, ἃ Σώκρατες, δρίζεσθαι τὴν ἀνδρείαν δ γὰρ ἐγὰ σοῦ ῆδη καλῶς λέγοντος ἀκήκοα, τούτῷ οὖ χρῆσθε.

ΣΩ. Ποίφ δή, δ Νικία;

NI. Πολλάκις ἀκήκοά σου λέγοντος ὅτι ταθτα ἀγαθὸς ἀ ἔκαστος ἡμῶν ἄπερ σοφός, ὰ δὲ ἀμαθής, ταθτα δὲ κακός.

ΣΩ. 'Αληθη μέντοι νή Δία λέγεις, & Νικία.

NI. Οὐκοθν εἴπερ ὁ ἀνδρεῖος ἀγαθός, δηλον ὅτι σοφός ἐστιν.

ΣΩ. "Ηκουσας, & Λάχης;

ΛΑ. "Εγωγε, και οὐ σφόδρα γε μανθάνω 8 λέγει.

ΣΩ. 'Αλλ' ἐγὰ δοκῶ μανθάνειν, καὶ μοι δοκεῖ ἄνὴρ σοφίαν τινὰ τὴν ἀνδρείαν λέγειν.

a 6 ετοιμος TW: ετοίμος  $B \mid a$  7 άγθης  $\gamma' T$ :  $\gamma'$  άγθης W άληθης  $\gamma' B \mid c$  4 έχλυσα: TW: Ελκύσα:  $B \mid d$  8 άνηρ Bekker: άνηρ BTW: 6 άνηρ rec.

LACHÈS. — Quelle science, Socrate?

Socrate. - N'est-ce pas lui que tu interroges?

LACHÈS. - En effet.

Socrate. — Allons, Nicias, dis-lui quelle science, selon toi, constitue le courage. Ce n'est sûrement pas l'aulétique!

NICIAS. — Non certes.

Socrate. - Ni la citharistique.

NICIAS. — Pas davantage.

Socrate. — Quelle est-elle donc et quel en est l'objet?

LACHES. — Tu l'interroges à merveille, Socrate, et il faut

qu'il nous dise de quelle science il veut parler.

NICIAS. — Cette science, Lachès, est celle des choses qu'il 195 a faut redouter ou espérer, dans la guerre et en toutes circonstances.

LACHÈS. — Ce qu'il dit est absurde, Socrate! Socrate. — Que lui reproches-tu, Lachès?

LACHES. — Ce que je lui reproche? J'assirme que le courage n'a rien de commun avec la science!

Socrate. — Ce n'est pas l'avis de Nicias.

Lachès. — Non certes! c'est justement pour cela qu'il radote 1.

Socrate. — Eh bien, redressons-le sans lui dire des injures.

Nicias. — Ge n'est pas cela, Socrate : à mon avis Lachès b désire que je déraisonne, ayant eu lui-même ce malheur.

LACHÈS. — Oui, Nicias, je le désire et j'espère le démontrer. Ce que tu dis n'a pas de sens: dans les maladies, par exemple, n'est-ce pas le médecin qui connaît le danger? Vas-tu dire que ce soit l'homme brave ou que les médecins soient des braves?

Nicias. — En aucune façon.

Lachès. — Les agriculteurs non plus : cependant ils connaissent, je suppose, les dangers que comporte l'agriculture. Il en est de même de tous les artisans, qui connaissent c les bonnes et les mauvaises chances de leur métier, et qui n'en sont pas plus pour cela des braves.

1. Le caractère de Lachés, vif et brusque, se soutient d'un bout à l'autre. Il s'oppose à l'ironie de Nicias, plus raffinée et plus mordante, où se reconnaît l'homme qui n'est pas seulement un général, mais aussi un politique et un ami des conversations philosophiques.

- ΛΑ. Ποίαν, & Σώκρατες, σοφίαν;
- ΣΩ. Οὐκοθν τόνδε τοθτο ἐρωτάς;
- ΛΑ. "Εγωγε.
- $\Sigma\Omega$ . \*Ιθι δή, αὐτῷ εἰπέ, δ Νικία, ποία σοφία ἀνδρεία ὰν εἴη κατὰ τὸν σὸν λόγον οὐ γάρ που ή γε αὐλητική.
  - ΝΙ. Οὐδαμῶς.
  - ΣΩ. Οὐδὲ μὴν ή κιθαριστική.
  - ΝΙ. Οδ δητα.
  - ΣΩ. 'Αλλά τίς δή αῦτη ἢ τίνος ἐπιστήμη;
- ΛΑ. Πάνυ μέν οθν δρθως αὐτὸν ἐρωτῷς, ὧ Σώκρατες, καὶ εἰπέτω γε τίνα φησίν αὐτὴν εθναι.
- ΝΙ. Ταύτην ἔγωγε, δ Λάχης, την των δεινων και θαρραλέων ἐπιστήμην και ἐν πολέμω και ἐν τοῖς ἄλλοις ἄπασιν. 195 a
  - ΛΑ. 'Ως ἄτοπα λέγει, ὧ Σώκρατες.
  - ΣΩ. Πρός τί τουτ' είπες βλέψας, δ Λάχης;
  - ΛΑ. Πρός δ τι; Χωρίς δήπου σοφία ἐστίν ἀνδρείας.
  - ΣΩ. Οὔκουν φησί γε Νικίας.
  - ΛΑ. Οδ μέντοι μά Δία ταθτά τοι και ληρεί.
  - ΣΩ. Οὐκοθυ διδάσκωμεν αὐτὸν, ἀλλά μὴ λοιδορωμεν.
- NI. Οὄκ, ἀλλά μοι δοκεῖ, ὧ Σώκρατες, Λάχης ἐπιθυμεῖν κὰμὲ φανῆναι μηδὲν λέγοντα, ὅτι καὶ αὐτὸς ἄρτι
  τοιοῦτος ἐφάνη.
- ΛΑ. Πάνυ μὲν οῦν, δ Νικία, καὶ πειράσομαί γε ἀποφήναι. Οὐδὲν γὰρ λέγεις ἐπεὶ αὐτίκα ἐν ταῖς νόσοις οὐχ οἱ ἰατροὶ τὰ δεινὰ ἐπίστανται; "Η οἱ ἀνδρεῖοι δοκοῦσί σοι ἐπίστασθαι; "Η τοὺς ἰατροὺς σὸ ἀνδρεῖους καλεῖς;
  - ΝΙ. Οὐδ' δπωστιοθν.
- ΛΑ. Οὐδέ γε τοὺς γεωργοὺς οῗμαι. Καίτοι τά γε ἐν τῆ γεωργία δεινὰ οῧτοι δήπου ἐπίστανται, καὶ οἱ ἄλλοι δημιουργοὶ ἄπαντες τὰ ἐν ταῖς αὐτῶν τέχναις δεινά τε καὶ θαρραλέα ἴσασιν' ἀλλ' οὐδέν τι μαλλον οῦτοι ἀνδρεῖοί εἰσιν.
- e 8 % W : % B % T  $\|$  495 a 2  $\lambda$ 6 $\gamma$ e: B² :  $\lambda$ 6 $\gamma$ e:  $\beta$ T( $\delta$ ) W  $\|$  a 4  $\delta$   $\pi$ e. :  $\pi$ 6 BTW  $\|$  a 7  $\delta$ 16 a a  $\gamma$ 6 b a a  $\delta$ 6 a  $\delta$ 7 b b a  $\delta$ 8 BTW.

Socrate. — Que penses-tu de son objection, Nicias ? Elle me semble intéressante.

NICIAS. — Intéressante, peut-être ; mais vraie, non pas. Socrate. — Comment cela ?

NICIAS. — Parce qu'il se figure que la science des médecins devant les malades va plus loin qu'à distinguer la santé de la maladie. Mais c'est à cela qu'elle se borne. S'il se trouvait que la santé fût réellement pour quelqu'un un plus grand mal que la maladie, crois-tu, Lachès, que les médecins s'en apercevraient? N'est-il pas vrai qu'il vaudrait mieux pour beaucoup de malades ne jamais recouvrer la santé que de se rétablir? Dis-moi: crois-tu que tous les hommes aient davantage à vivre et ne serait-il pas meilleur pour beaucoup d'ètre morts?

Lachès. - Je le crois en effet.

NICIAS. — Pour ceux qui gagneraient à être morts, les mêmes choses sont-elles redoutables que pour ceux qui ont intérêt à vivre?

LACHÈS. - Non.

NICIAS. — Accordes-tu le pouvoir de faire cette distinction soit aux médecins soit à aucun autre technicien que celui qui connaît le redoutable et son contraire, et que j'appelle l'homme courageux?

SOCRATE. — Entends-tu bien, Lachès, ce qu'il veut dire? Lachès. — J'entends que les devins sont pour lui les hommes courageux; car quel autre qu'un devin peut savoir s'il vaut mieux vivre ou être mort? Cependant, Nicias, te donnes-tu toi-même pour devin, ou reconnais-tu que tu n'es ni devin ni courageux 1?

Nicias. — Quoi i tu réserves au devin la science du redoutable et de son contraire ?

Lachès. — Sans doute : quel autre la possède?

NICIAS. — Celui que je dis, mon cher, bien plus que le devin. Car le rôle du devin est de savoir le signe qui annonce l'avenir, si l'on doit mourir, être malade, perdre ses biens, sortir vainqueur ou vaincu soit d'un combat soit d'une

1. La réponse ironique de Lachès montre l'insuffisance de la définition donnée par Nicias, mais cette insuffisance est plus grande encore que ne le croit Lachès, ainsi que va le démontrer Socrate. 114

ΣΩ. Τί δοκεί Λάγης λέγειν, & Νικία; "Εοικεν μέντοι λέγειν τι.

ΝΙ. Και γάρ λέγει γέ τι, οὐ μέντοι άληθές γε.

ΣΩ. Πῶς δή;

ΝΙ. "Οτι οἴεται τοὺς ἰατροὺς πλέον τι εἰδέναι περί τούς κάμνοντας ή το ύγιεινον [είπειν οίον] τε και νοσώδες. Οί δὲ δήπου τοσοθτον μόνον ἴσασιν· εὶ δὲ δεινόν τω τοθτό έστιν τὸ ύγιαίνειν μαλλον ή τὸ κάμνειν, ήγεῖ σὰ τουτί, ὧ Λάγης, τούς ζατρούς ἐπίστασθαι; ἢ οὐ πολλοῖς οἴει ἐκ τῆς νόσου ἄμεινον είναι μή ἀναστήναι ἢ ἀναστήναι; τοθτο γάρ είπέ σύ πασι φής αμεινον είναι ζην και ού πολλοίς κρείτ- α τον τεθνάναι;

ΛΑ. Οξμαι ἔγωγε τοθτό γε.

ΝΙ. Οῖς οὖν τεθνάναι λυσιτελεῖ, ταὐτὰ οἴει δεινὰ εἶναι και of ζην;

AA. OOK EYWYE.

ΝΙ. 'Αλλά τοθτο δή σύ δίδως τοῖς ζατροῖς γιγνώσκειν ή άλλφ τινί δημιουργφ πλήν τφ των δεινών και μή δεινών ἐπιστήμονι, δν ἐγὼ ἀνδρεῖον καλω;

ΣΩ. Κατανοείς, & Λάγης, δ τι λέγει;

ΛΑ. "Εγωγε, ὅτι γε τοὺς μάντεις καλεῖ τοὺς ἀνδρείους" ε τίς γάρ δή ἄλλος εἴσεται ὅτω ἄμεινον ζην ἢ τεθνάναι: καίτοι σύ, δ Νικία, πότερον δμολογείς μάντις είναι ή οδτε μάντις οδτε άνδρείος;

ΝΙ. Τί δέ; μάντει αθ οἴε προσήκειν τὰ δεινά γιγνώσκειν και τά θαρραλέα;

ΛΑ. "Εγωγε" τίνι γάρ ἄλλφ ;

ΝΙ. "Ωι έγω λέγω πολύ μάλλον, & βέλτιστε έπει μάντιν γε τά σημεία μόνον δεί γιγνώσκειν των έσομένων, είτε τω θάνατος είτε νόσος είτε άποβολή χρημάτων Εσται, είτε νίκη εἴτε ἦττα ἢ πολέμου ἢ καὶ ἄλλης τινὸς ἀγωνίας. 8 τι 196 3

C 7 sineiv oldy seel, Badham | C 8 of non rocoursy Hermann : of τι τοσούτον δήπου ΒΤΨ | α 7 τούτο ΤW: τού Β | е 5 προσήκειν Τ: προσήμει Β προσήμεν W.

lutte quelconque; mais s'il est avantageux ou non d'éprouver tel ou tel sort, en quoi le devin est-il plus capable qu'un

autre d'en juger?

Lachès. — Je ne comprends pas, Socrate, ce qu'il veut dire. Il n'y a ni devin, ni médecin, ni personne qui mérite, à l'en croire, d'être appelé courageux, sauf peut-être quelque dieu. Pour moi, je suis convaincu que Nicias n'ose pas avouer hardiment qu'il ne dit rien qui vaille: au lieu de cela, il se démène en tous sens pour cacher son embarras <sup>1</sup>. Nous aurions été capables nous aussi, toi et moi, de toutes ces contorsions si nous avions voulu dissimuler nos contradictions. Devant un tribunal, ces façons auraient quelque raison d'être; mais ici, dans une réunion comme la nôtre, à quoi bon de vains discours destinés à se faire valoir?

Socrate. — Ils seraient en effet déplacés, Lachès. Mais prenons garde: Nicias croit sans doute à la valeur de ce qu'il dit et ne parle pas pour le plaisir de parler. Tâchons d'éclaircir sa pensée: s'il nous apparaît qu'il ait raison, nous nous inclinerons; s'il a tort, nous le lui ferons voir.

LACHÈS. — Eh bien, Socrate, si tu veux l'interroger, interroge-le; pour moi, je suis édifié.

Socrate. — Je n'y fais point d'objection; je parlerai à la fois pour toi et pour moi.

Lachès. — C'est entendu.

Socrate examine
la définition
de Nicias.

Socrate. — Dis-moi donc, Nicias, ou plutôt dis-nous, puisque je parle en notre nom commun, à Lachès et à moi : tu affirmes que le courage est la science

du redoutable et de son contraire?

NICIAS. — Oui.

Socrate. — Et que cette science n'est pas à la portée de tout le monde, puisque ni le médecin ni le devin ne la possèdent nécessairement, et qu'ils ne seront courageux qu'à la condition de l'acquérir ? N'est-ce pas là ce que tu soutenais ?

NICIAS. - Parfaitement.

1. Lachès prête à Nicias l'attitude que Socrate, dans le récit du Charmide, attribuait à Critias devant certaines objections; mais ici Socrate va prendre la défense de Nicias contre Lachès.

δέ τφ ἄμεινον τούτων ἢ παθεῖν ἢ μὴ παθεῖν, τί μαλλον μάντει προσήκει κρίναι ἢ ἄλλφ ὁτφοθν;

ΛΑ. "Αλλ" ἐγὼ τοῦτο οὐ μανθάνω, ὧ Σώκρατες, ὅ τι βούλεται λέγειν οὔτε γὰρ μάντιν οὔτε ἰατρὸν οὔτε ἄλλον οὐδένα δηλοῖ ὅντινα λέγει τὸν ἀνδρεῖον, εἰ μὴ εἰ θεόν τινα λέγει αὐτὸν εἶναι. "Εμοὶ μὲν οῧν φαίνεται Νικίας οὐκ ἐθέ-λειν γενναίως δμολογεῖν ὅτι οὐδὲν λέγει, ἀλλὰ στρέφεται b ἄνω καὶ κάτω ἐπικρυπτόμενος τὴν αῦτοῦ ἀπορίαν καίτοι κὰν ἡμεῖς οἷοί τε ῆμεν ἄρτι ἐγώ τε καὶ σὺ τοιαῦτα στρέφεσθαι, εὶ ἐβουλόμεθα μὴ δοκεῖν ἐναντία ἡμῖν αὐτοῖς λέγειν. Εἰ μὲν οῧν ἐν δικαστηρίω ἡμῖν οἱ λόγοι ἣσαν, εἶχεν ἄν τινα λόγον ταῦτα ποιεῖν νῦν δὲ τί ἄν τις ἐν ξυνουσία τοιᾳδε μάτην κενοῖς λόγοις αὐτὸς αῦτὸν κοσμοῖ;

ΣΩ. Οὐδὲν οὐδ' ἐμοὶ δοκεῖ, ἃ Λάχης ἀλλ' ὁρῶμεν μὴ ς Νικίας οἴεταί τι λέγειν καὶ οὐ λόγου ἕνεκα ταθτα λέγει. Αὐτοθ οὖν σαφέστερον πυθώμεθα τί ποτε νοεῖ καὶ ἐάν τι φαίνηται λέγων, ξυγχωρησόμεθα, εὶ δὲ μή, διδάξομεν.

ΛΑ. Σὺ τοίνυν, δ Σώκρατες, εἶ βούλει πυνθάνεσθαι, πυνθάνου ἐγὰ δ᾽ ἴσως ἱκανῶς πέπυσμαι.

ΣΩ. 'Αλλ' οὐδέν με κωλύει' κοινή γάρ ἔσται ή πύστις ὑπέρ ἔμοθ τε και σοθ.

ΛΑ. Πάνυ μέν οθν.

ΣΩ. Λέγε δή μοι, & Νικία, μαλλον δ' ήμιν κοινούμεθα γάρ έγω τε και Λάχης του λόγον την ανδρείαν επιστήμην d φής δεινων τε και θαρραλέων είναι;

NI. "EYWYE.

ΣΩ. Τοῦτο δὲ οὐ παντὸς δἡ εἶναι ἀνδρὸς γνῶναι, ὁπότε γε μήτε ἰατρὸς μήτε μάντις αὐτὸ γνώσεται μηδὲ ἀνδρεῖος ἔσται, ἐἀν μὴ αὐτὴν ταύτην τὴν ἐπιστήμην προσλάθῃ· οὐχ οὕτως ἔλεγες;

ΝΙ. Οδτω μέν οδν.

196 a 4 τούτο BTW : τούτου Schanz τούτον Bekker || a 5 μάντιν TWB<sup>2</sup> : μιν B.

Socrate. — En ce cas, ce n'est pas le premier porc venu, comme dit le proverbe, qui peut posséder cette science et devenir courageux.

NICIAS. - Sans doute.

SOCRATE. — Je vois, Nicias, que tu refuses le courage même à la laie de Crommyon <sup>1</sup>. Je ne dis pas cela pour plaisanter : c'est une conséquence nécessaire de ta définition, semble-t-il, de ne reconnaître à aucun animal le courage à moins-d'admettre qu'une science inaccessible à beaucoup d'hommes-à cause de sa difficulté soit à la portée d'un lion, d'une panthère ou de quelque sanglier. Mais il est nécessaire, si le courage est ce que tu dis, de soutenir que le lion et le cerf, la panthère et le singe sont égaux à cet égard.

197 a Nouvelle intervention de Lachès.

LACHES. — Par les dieux, Socrate, tu as raison. Réponds sincèrement, Nicias; dis nous si tu attribues une science plus grande que la notre aux animaux que

116

tout le monde appelle courageux, ou si, en opposition avec le sentiment universel, tu oses leur refuser le courage.

Nicias. — Je n'appelle courageux, mon cher Lachès, ni les animaux ni aucun être qui méprise le danger par ignorance: je les appelle téméraires et fous. Crois-tu que j'appelle courageux des enfants qui, par ignorance, ne redoutent rien?

b Courage et absence de crainte, suivant moi, sont choses différentes <sup>2</sup>. J'estime que le courage et la prévoyance sont le fait d'un très petit nombre, mais la témériié, l'audace, l'absence de crainte fondées sur l'imprévoyance se rencontrent chez beaucoup d'hommes, de femmes, d'enfants et d'animaux. Les actes que tu appelles courageux avec le vulgaire, je les appelle téméraires, et je n'appelle courageux que ceux qui s'accompagnent d'intelligence à l'égard des choses dont je parle.

LACHES. — Tu vois, Socrate, avec quel art, à ce qu'il croit, il nous a fait entendre son propre éloge: mais ceux que tout le monde appelle courageux, il les dépouille de leur gloire.

<sup>1.</sup> Crommyon est un lieu voisin de Corinthe, où Thésée, selon la légende, combattit et tua une laie redoutable.

<sup>2.</sup> La distinction entre « courage » et « absence de crainte » est présentée par Nicias à la manière de Prodicos.

ΣΩ. Κατά τὴν παροιμίαν ἄρα τῷ ὅντι οὐκ ἄν πᾶσα ῆς γυοίη οὐδ' ἄν ἀνδρεία γένοιτο.

ΝΙ. Ο μοι δοκεί.

ΣΩ. Δήλον δή, δ Νικία, δτι οὐδὲ τὴν Κρομμυωνίαν ΰν ε πιστεύεις σύ γε ἀνδρείαν γεγονέναι. Τοῦτο δὲ λέγω οὐ παίζων, ἀλλ' ἀναγκαῖον οῖμαι τῷ ταῦτα λέγοντι μηδενὸς θηρίου ἀποδέχεοθαι ἀνδρείαν, ἢ ξυγχωρεῖν θηρίον τι οὕτω σοφὸν εῖναι, ὥστε ἃ ὀλίγοι ἀνθρώπων ἴσασι διὰ τὸ χαλεπὰ εῖναι γνῶναι, ταῦτα λέοντα ἢ πάρδαλιν ἤ τινα κάπρον φάναι εἰδέναι ἀλλ' ἀνάγκη ὁμοίως λέοντα καὶ ἔλαφον καὶ ταῦρον καὶ πίθηκον πρὸς ἀνδρείαν φάναι πεφυκέναι τὸν τιθέμενον ἀνδρείαν τοῦθ' ὅπερ σὸ τίθεσαι.

ΛΑ. Νή τους θεούς, και εὖ γε λέγεις, ὧ Σώκρατες. Και 197 a ήμιν ὡς ἀληθῶς τοῦτο ἀπόκριναι, ὧ Νικία, πότερον σοφώτερα φής ήμῶν ταῦτα εἶναι τὰ θηρία, ἃ πάντες ὁμολογοῦμεν ἀνδρεῖα εἶναι, ἢ πὰσιν ἐναντιούμενος τολμῷς μηδὲ ἀνδρεῖα αὐτὰ καλεῖν;

ΝΙ. Οδ γάρ τι, & Λάχης, ἔγωγε ἀνδρεῖα καλῶ οὖτε θηρία οὖτε ἄλλο οὖδὲν τὸ τὰ δεινὰ ὑπὸ ἀγνοίας μὴ φοβούμενον, ἀλλ' ἄφοβον καὶ μῶρον· ἢ καὶ τὰ παιδία πάντα οἴει με ἀνδρεῖα καλεῖν, ἀ δι' ἄγνοιαν οὖδὲν δέδοικεν; 'Αλλ', οῖμαι, b τὸ ἄφοβον καὶ τὸ ἀνδρεῖον οὐ ταὐτόν ἔστιν. 'Εγὰ δὲ ἀνδρείας μὲν καὶ προμηθίας πάνυ τισίν δλίγοις οῖμαι μετεῖναι, θρασύτητος δὲ καὶ τόλμης καὶ τοῦ ἀφόβου μετὰ ἀπρομηθίας πάνυ πολλοῖς καὶ ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν καὶ παίδων καὶ θηρίων. Ταῦτ' οὖν ὰ σὰ καλεῖς ἀνδρεῖα καὶ οἱ πολλοί, ἐγὰ θρασέα καλῶ, ἀνδρεῖα δὲ τὰ φρόνιμα περὶ ὧν λέγω.

ΛΑ. Θέασαι, & Σώκρατες, &ς εθ δδε έαυτον δή, &ς οἴεται, κοσμεῖ τῷ λόγφ· οθς δὲ πάντες δμολογοθσιν ἀνδρείους εἶναι, τούτους ἀποστερεῖν ἐπιχειρεῖ ταύτης τῆς τιμῆς.

e 2 σύ γε TW: εὖ γε B || 197 a 7 ἀγνοίας Schanz (ex editione Basileensi altera): ἀνοίας BTW || b ι δι' ἄγνοιαν t (διαγιο αν): δι' ἄνοιαν BTW.

NICIAS. — Je n'en fais rien, Lachès; sois sans inquiétude. Je prétends que tu es savant, étant courageux, toi, ainsi que Lamachos, et beaucoup d'autres Athéniens.

Lachès. — Je ne veux pas te répondre, quoique j'aie beaucoup à dire, car tu m'objecterais peut-être que je suis

par trop de mon dème d'Aïxonée 1.

d Socrate. — Ne lui réponds pas, Lachès; tu ne t'aperçois pas, je crois, que cet art des distinctions lui vient de notre ami Damon, qui n'est pas sans fréquenter beaucoup Prodicos, le plus habile sans doute des sophistes à distinguer les sens des mots.

Lachès. — En effet, Socrate, ce genre de gloriole convient mieux à un sophiste qu'à un homme que la cité juge digne d'être son chef.

e Socrate. — Il convient pourtant, mon très cher, que l'homme qui préside aux plus grandes affaires soit pourvu de la plus grande sagesse. Or Nicias me paraît mériter que l'on désire savoir à quelle idée correspond pour lui ce mot de courage.

Lachès. — Interroge-le donc toi-même, Socrate.

Socrate. — Telle est bien mon intention, mon cher Lachès; mais n'espère pas te dérober à notre association; sois attentif et prends ta part de l'examen.

LACHES. - Soit, puisque tu l'exiges.

Reprise de la discussion par Socrate. Socrate. — Oui, je l'exige. Mais toi, Nicias, reprends les choses de plus haut: tu te souviens qu'au début nous avons abordé l'étude du courage en le considé-

rant comme une des parties de la vertu.

NICIAS. — Parfaitement.

Socrate. — Ainsi, dans tes réponses, tu ne perdais pas de vue qu'il était seulement une partie, entre beaucoup d'autres, d'un tout qui s'appelle la vertu.

NICIAS. — Assurément.

Socrate. — Es-tu d'accord avec moi sur ce que je vais dire? Pour moi, en dehors du courage, ce terme désigne aussi la sagesse, la justice, et le reste. Sommes-nous d'accord?

1. Les gens de ce dème passaient pour querelleurs.

- NI. Ο ὅκουν ἔγωγε, ὁ Λάχης, ἀλλὰ θάρρει φημὶ γάρ σε εἶναι σοφόν, καὶ Λάμαχόν γε, εἴπερ ἐστὲ ἀνδρεῖοι, καὶ ἄλλους γε συχνοὺς Ἦγοιων.
- ΛΑ. Οὐδὲν ἐρῶ πρὸς ταθτα, ἔχων εἰπεῖν, ἵνα μή με φῆς ὡς ἀληθῶς Αἰξωνέα εἶναι.
- ΣΩ. Μηδέ γε εἴπης, ὧ Λάχης καὶ γάρ μοι δοκεῖς τοῦδε d
  μὴ ἦσθῆσθαι ὅτι ταύτην τὴν σοφίαν παρὰ Δάμωνος τοῦ
  ἡμετέρου ἐταίρου παρείληφεν, ὁ δὲ Δάμων τῷ Προδίκῷ
  πολλὰ πλησιάζει, δς δὴ δοκεῖ τῶν σοφιστῶν κάλλιστα τὰ
  τοιαῦτα ὄνόματα διαιρεῖν.
- ΛΑ. Καὶ γὰρ πρέπει, ὧ Σώκρατες, σοφιστῆ τὰ τοιαθτα μαλλον κομψεύεσθαι ἢ ἀνδρὶ δν ἡ πόλις ἀξιοῦ αύτῆς προεστάναι.
- ΣΩ. Πρέπει μέντοι, ὧ μακάριε, τῶν μεγίστων προστα- e τοθντι μεγίστης φρονήσεως μετέχειν δοκεῖ δέ μοι Νικίας ἄξιος εἶναι ἐπισκέψεως, ὅποι ποτὲ βλέπων τοθνομα τοθτο τίθησι τὴν ἀνδρείαν.
  - ΛΑ. Αὐτὸς τοίνυν σκόπει, Ε Σώκρατες.
- ΣΩ. Τοθτο μέλλω ποιείν, δ άριστε μή μέντοι οΐου με άφήσειν σε της κοινωνίας τοθ λόγου, άλλὰ πρόσεχε τὸν νοθν καὶ συσκόπει τὰ λεγόμενα.
  - ΛΑ. Ταθτα δή ἔστω, εὶ δοκεῖ χρῆναι.
- ΣΩ. 'Αλλά δοκεί. Σὰ δέ, Νικία, λέγε ἡμῖν πάλιν ἐξ ἀρχῆς' οἶσβ' ὅτι τὴν ἀνδρείαν κατ' ἀρχὰς τοῦ λόγου ἐσκο- 198 a ποῦμεν ὡς μέρος ἀρετῆς σκοποῦντες;
  - ΝΙ. Πάνυ γε.
- ΣΩ. Οὐκοθν καὶ σὰ τοθτο ἀπεκρίνω ὡς μόριον, ὄντων δή καὶ ἄλλων μερῶν, ὰ ξύμπαντα ἀρετή κέκληται;
  - ΝΙ. Πως γάρ οδ;
- ΣΩ. "Αρ' οδν άπερ έγω και σύ ταθτα λέγεις; 'Εγω δέ καλω πρός άνδρεια σωφροσύνην και δικαιοσύνην και ἄλλ' ἄττα τοιαθτα. Οδ και σύ;

d 1 τούδε Keck : ούδὲ BTW || d η προεστάναι Ox. Pap. : προεστάναι BTW || e g δη Schanz (papyro confirmatum) : δὲ BTW.

NICIAS. - Tout à fait.

h

Socrate. — Voilà qui est entendu: sur ce point, nulle dissidence; maintenant, sur le redoutable et son contraire, faisons en sorte que tu n'aies pas une opinion et nous une autre. Je vais t'exposer notre opinion; tu nous diras si tu l'acceptes. Nous appelons redoutables les choses qui inspirent de la crainte, rassurantes celles qui n'en inspirent pas. Or ce qui inspire de la crainte, ce n'est ni le mal passé ni le mal présent, c'est le mal à venir, attendu que la crainte est l'attente d'un mal futur. N'est-ce point ton avis, Lachès?

LACHÈS. - Entièrement, Socrate.

C Socrate. — Tu entends, Nicias, quelle est notre thèse: nous appelons choses redoutables les maux futurs, et choses rassurantes celles qui, si elles arrivent, ne sont pas un mal ou sont un bien. Admets-tu ou rejettes-tu cette proposition?

NICIAS. — Je l'accepte pleinement.

Socrate. — Et c'est la connaissance de ces choses que tu appelles courage?

NICIAS. - Parfaitement.

Socrate. — Il reste un troisième point sur lequel nous avons à voir si nous sommes d'accord.

NICIAS. - Lequel?

- d Socrate. Je vais te le dire. Il nous semble, à Lachès et à moi, que la science, dans la diversité de ses applications, n'est pas différente selon qu'elle se rapporte au passé pour savoir ce qu'il a été, au présent pour savoir ce qu'il est, à l'avenir pour savoir comment il se réalisera le plus favorablement, mais qu'elle est toujours identique à elle-même<sup>1</sup>. En ce qui concerne la santé, par exemple, la médecine, unique pour tous les temps, ne change pas suivant qu'elle considère ce qui se passe maintenant, ce qui s'est passé jadis, ou ce qui se passera plus tard. Pour ce qui regarde les productions de la
  - 1. Ce caractère universel de la vérité scientifique est l'argument invoqué par Socrate dans l'Hippias majeur contre une définition du beau qui ne tenait pas compte des exemples du passé et qui ne pouvait s'appliquer notamment à certains héros. Cf. Hippias majeur, p. 291 e, et suiv. La vérité scientifique est universelle parce qu'elle s'appuie sur des idées générales, selon Socrate, donc exempte de toute contingence.

b

ΝΙ. Πάνυ μέν οΰν.

ΣΩ. Έχε δή· ταθτα μὲν γὰρ ὁμολογοθμεν, περὶ δὲ τῶν δεινῶν καὶ θαρραλέων σκεψώμεθα, ὅπως μὴ σὺ μὲν ἄλλο ἄττα ἡγῆ, ἡμεῖς δὲ ἄλλα. Α μὲν οῧν ἡμεῖς ἡγούμεθα, ὁ ἡμεῖς δεινὰ μὲν εἶναι ὰ καὶ δέος παρέχει, θαρραλέα δὲ ὰ μὴ δέος παρέχει θάρραλέα δὲ τὰ παρόντα τῶν κακῶν, ἀλλὰ τὰ προσδοκώμενα· δέος γὰρ εἶναι προσδοκίαν μέλλοντος κακοθ· ἢ οὐχ οὕτω καὶ σύ, ὧ Λάχης;

ΛΑ. Πάνυ γε σφόδρα, & Σώκρατες.

ΣΩ. Τά μὲν ἡμέτερα τοίνυν, δ Νικία, ἀκούεις, ὅτι ο δεινὰ μὲν τὰ μέλλοντα κακά φαμεν εἶναι, θαρραλέα δὲ τὰ μἡ κακὰ ἢ ἀγαθὰ μέλλοντα οὐ δὲ ταύτῃ ἢ ἄλλῃ περὶ τούτον λέγεις;

ΝΙ. Ταύτη ἔγωγε.

ΣΩ. Τούτων δέ γε την ἐπιστήμην ἀνδρείαν προσαγορεύεις;

ΝΙ. Κομιδή γε.

 $\Sigma \Omega$ . Έτι δή τὸ τρίτον σκεψώμεθα εὶ ξυνδοκεί σοί τε καὶ τήμιν.

ΝΙ. Τὸ ποῖον δὴ τοῦτο;

 $\Sigma\Omega$ . Έγὼ δὴ φράσω. Δοκεῖ γὰρ δὴ ἐμοί τε καὶ τῷδε, ἀ περὶ δσων ἐστὶν ἐπιστήμη, οὐκ ἄλλη μὲν εἶναι περὶ γεγονότος, εἰδέναι ὅπη γέγονεν, ἄλλη δὲ περὶ γιγνομένων, ὅπη γίγνεται, ἄλλη δὲ ὅπῃ ᾶν κάλλιστα γένοιτο καὶ γενήσεται τὸ μήπω γεγονός, ἄλλ' ἡ αὐτή. Οἶον περὶ τὸ ὑγιεινὸν εἰς ἄπαντας τοὺς χρόνους οὐκ ἄλλη τις ἢ < ἡ > ἰατρική, μία οὖσα, ἐφορῷ καὶ γιγνόμενα καὶ γεγονότα καὶ γενησόμενα ὅπῃ γενήσεται καὶ περὶ τὰ ἐκ τῆς γῆς αῧ φυόμενα ἡ γεωργία ε

<sup>198</sup> b 7 παρέ/εν Ast: παρέ/ει BT || b 9 καὶ σό Schanz: καὶ σὸ Soxet BW (σοι Β') δοκεί καὶ σὸ T (σοι t) καὶ σονδοκεί Burnet || d 2-3 γεγονός; TW: γεγονός Β || d 4 καὶ γενήσεται secl. Schanz || d 6 ή add. rec.

terre, l'agriculture se comporte de la même façon. Quant aux choses de la guerre, vous pouvez certes attester tous deux que la stratégie sait parfaitement pourvoir à tout et notamment à l'avenir, sans croire nécessaire de recourir à la divination, à qui elle donne des ordres au contraire, comme sachant mieux qu'elle les actions de guerre présentes et 199 a futures : c'est pourquoi la loi met le devin sous le commandement du général, non le général sous celui du devin. Est-ce là notre avis. Lachès?

Lachès. — C'est cela même.

SOCRATE. — Et toi, Nicias, es-tu d'accord avec nous pour reconnaître que la science est toujours identique à ellemême relativement à des choses identiques, que celles-ci soit passées, présentes, ou futures?

NICIAS. — C'est aussi mon opinion, Socrate.

Socrate. — Or le courage est selon toi la science du redouh table et de son contraire. N'est-il pas vrai?

NICIAS. - Oui.

Socrate. — Et nous avons dit que le redoutable, c'est un mal futur, et le rassurant, un bien à venir.

NICIAS. - Sans doute.

Socrate. — D'autre part, la même science s'applique aux mêmes choses, dans l'avenir comme dans tout autre temps.

Nicias. — C'est juste.

Socrate. — Donc aussi le courage n'est pas seulement la science du redoutable et de son contraire; car il n'est pas expert seulement sur les biens et les maux de l'avenir, mais aussi sur ceux du présent, du passé, et de tous les temps, en toutes circonstances, comme les autres sciences 1.

NICIAS. — C'est vraisemblable.

Socrate. — Ainsi, Nicias, tu n'as répondu que sur le tiers du courage, quand nous t'interrogions sur le courage tout entier. Or maintenant il résulte de ton propre discours que le courage n'est pas seulement la science du redoutable et de son contraire, mais plutôt celle de tous les biens et de tous

<sup>1.</sup> L'objection de Socrate implique que Nicias, en parlant du redoutable et de son contraire, n'entend parler que du redoutable actuel. Si Nicias veut parler du redoutable en soi, sa définition doit être complétée, et l'on arrive alors à la conception socratique du

ώσαύτως έχει και δήπου τὰ περί τὸν πόλεμον αὐτοί ἄν μαρτυρήσαιτε δτι ή στρατηγία κάλλιστα προμηθείται τά τε άλλα και περι το μέλλον ἔσεσθαι, οδδε τῆ μαντική οἴεται δείν ύπηρετείν, άλλά ἄρχειν, ώς είδυία κάλλιον τά περί τὸν πόλεμον και γιγνόμενα και γενησόμενα και δ νόμος οδτω 199 α τάττει, μή τὸν μάντιν τοθ στρατηγοθ ἄρχειν, ἀλλά τὸν

ΛΑ. Φήσομεν.

ΣΩ. Τί δέ; Σὸ ἡμῖν, ὧ Νικία, ξύμφης περὶ τῶν αὐτῶν την αθτην έπιστήμην και έσομένων και γιγνομένων και γεγονότων ἐπαίειν:

ΝΙ. "Εγωγε' δοκεί γάρ μοι ούτως, & Σώκρατες.

στρατηγόν τοθ μάντεως φήσομεν ταθτα, & Λάχης;

ΣΩ. Οὐκοθν, ὧ ἄριστε, καὶ ἡ ἀνδρεία τῶν δεινῶν ἐπιστήμη ἐστὶν καὶ θαρραλέων, ὡς φής ἡ γάρ;

NI. Nat.

ΣΩ. Τὰ δὲ δεινὰ ώμολόγηται καὶ τὰ θαρραλέα τὰ μὲν μέλλοντα άγαθά, τὰ δὲ μέλλοντα κακὰ εΐναι.

ΝΙ. Πάνυ γε.

ΣΩ. Ἡ δέ γ' αὐτὴ ἐπιστήμη τῶν αὐτῶν καὶ μελλόντων και πάντως έγόντων είναι,

ΝΙ. "Εστι ταθτα.

ΣΩ. Οὐ μόνον ἄρα τῶν δεινῶν καὶ θαρραλέων ἡ ἀνδρεία ἐπιστήμη ἐστίν· οὐ γάρ μελλόντων μόνον πέρι των ἀγαθων τε και κακών ἐπαίει, άλλά και γιγνομένων και γεγονότων και πάντως έγόντων, ώσπερ αί άλλαι ἐπιστήμαι.

NI. "EOLKÉV YE.

ΣΩ. Μέρος ἄρα ἀνδρείας ήμιν, δ Νικία, ἀπεκρίνω σχεδόν τι τρίτον· καίτοι ήμεῖς ήρωτωμεν όλην δή ἀνδρείαν δ τι είη. Και νθν δή, ώς ξοικεν, κατά τὸν σὸν λόγον οδ μόνον δεινών τε και θαρραλέων έπιστήμη ή ανδρεία έστίν, άλλά σχεδόν τι ή περί πάντων άγαθων τε καί κακων καί

<sup>6 3</sup> μαρτυρήσαιτε roce. : μαρτυρήσετε BTW || 199 b 3 τὰ δὲ TW : ταύτα & B | και τα TW : και Β | C ι και πάντως έγόντων sect. Stallbaum | c 4 8% Schanz : av BTW.

d les maux en tout temps. Faut-il modifier en ce sens ta définition? qu'en penses-tu?

120

NICIAS. — Je crois qu'il le faut, Socrate.

Socrate. — Ne te semble-t-il pas, ò divin, qu'un homme ne serait pas éloigné de la vertu totale s'il connaissait tous les biens dans toutes leurs formes, dans le présent, dans le passé, dans l'avenir, et de même tous les maux? Crois-tu qu'il manquât de sagesse, de justice, de piété, cet homme qui, tout à la fois, à l'égard des dieux et des hommes, saurait reconnaître avec prudence le redoutable et ce qui ne l'est pas, et se ménager tous les biens, connaissant la manière dont il devrait se comporter avec eux?

Nicias. — Je suis tenté de t'approuver.

Socrate. — Ce n'est donc pas d'une partie de la vertu que tu parles maintenant, mais bien de la vertu tout entière.

NICIAS. — Je le crois.

Socrate. — Nous avions dit cependant que le courage était une partie de la vertu.

NICIAS. - Nous l'avons dit en effet.

Socrate. — Mais ce dont nous parlons maintenant ne paraît pas être cela.

NICIAS. — Assurément non.

Socrate. — Il faut en conclure, Nicias, que nous n'avons pas découvert la vraie nature du courage.

NICIAS. — C'est probable.

200 a La définition est rejetée. Échange de compliments ironiques entre Lachès et Nicias. Lachès. — Je croyais pourtant bien, mon cher Nicias, que tu allais la découvrir, à te voir si méprisant pour mes réponses à Socrate. J'avais grand espoir que les savantes leçons de Damon t'en auraient rendu capable.

Nicias. — Je te félicite, Lachès: tu tiens pour indifférent de n'avoir su que dire tout à l'heure sur le courage. Il te suffit de me voir exposé à la même mésaventure, et peu t'importe, à ce qu'il semble, d'ignorer avec moi une chose que devrait savoir tout homme qui se croit quelque mérite. Ta conduite est bien humaine: tu regardes les

bien et du mal, que Socrate va indiquer, mais non étudier à fond; d'où la conclusion provisoirement négative du dialogue.

πάντως έχόντων, ώς νθν αθ ό σός λόγος, ανδρεία αν εξη. δ Ούτως αθ μετατίθεσθαι ή πῶς λέγεις, ὧ Νικία;

ΝΙ. "Εμοιγε δοκεί, & Σώκρατες.

ΣΩ. Δοκεί οθν σοι, δ δαιμόνιε, ἀπολείπειν ἄν τι δ τοιοθτος άρετης, είπερ είδείη τά τε άγαθά πάντα και παντάπασιν ώς γίγνεται και γενήσεται και γέγονε, και τά κακά ώσαύτως; Και τοθτον οἴει αν σύ ἐνδεα είναι σωφροσύνης ή δικαιοσύνης τε και δσιότητος, δ γε μόνω προσήκει και περί θεούς και περί ἀνθρώπους έξευλαβείσθαι τε τὰ δεινὰ και τά μή και τάγαθά πορίζεσθαι, ἐπισταμένφ δρθως e προσομιλείν;

ΝΙ. Λέγειν τὶ ὧ Σώκρατές μοι δοκεῖς.

ΣΩ. Οὐκ ἄρα, ὧ Νικία, μόριον ἀρετῆς ἄν εἴη τὸ νθν οοι λεγόμενου, άλλά σύμπασα άρετή.

NI. "EOLKEV.

ΣΩ. Και μην ἔφαμέν γε την ἀνδρείαν μόριον είναι εν דטע דווכ מספדווכ.

ΝΙ. "Εφαμεν γάρ.

ΣΩ. Τὸ δέ γε νθν λεγόμενον οὐ φαίνεται.

NI. OUK BOLKEV.

ΣΩ. Οὐκ ἄρα ηδρήκαμεν, ὧ Νικία, ἀνδρεία ὅ τι ἐστίν.

ΝΙ. Οδ φαινόμεθα.

ΛΑ. Και μήν ἔγωγε, & φίλε Νικία, ἄμην σε εδρήσειν, ἐπειδή ἐμοθ κατεφρόνησας Σωκράτει ἀποκριναμένου· πάνυ 200 a δή μεγάλην έλπίδα είχον, ώς τη παρά του Δάμωνος σοφία αθτήν άνευρήσεις.

ΝΙ. Εθ γε, & Λάχης, δτι οὐδὲν οἴει σύ ἔτι πράγμα εΐναι, δτι αὐτὸς ἄρτι ἐφάνης ἀνδρείας πέρι οὐδὲν εἰδώς, ἀλλ' εἰ και έγω έτερος τοιοθτος άναφανήσομαι, πρός τοθτο βλέπεις, και οὐδὲν ἔτι διοίσει, ὡς ἔοικε, σοὶ μετ' ἐμοθ μηδὲν εἰδέναι δν προσήκει έπιστήμην έχειν ανδρί οδομένφ τι είναι. Σύ μέν οθν μοι δοκείς ώς άληθως άνθρωπειον πραγμα έργά- Ε

e i nai tà un secl. Badham | 200 a 7 soi recc. : so BTW.

autres et tu oublies de te regarder. Quant à moi, je crois m'êtreconvenablement expliqué sur le sujet en discussion, et si j'ai faibli sur quelque point, j'espère me corriger avec l'aide de Damon, que tu railles sans le connaître mème de vue, et auprès de quelques autres. Lorsque j'aurai réparé mes faiblesses, je te ferai part de mon savoir très largement; car tu c me parais avoir beaucoup à apprendre.

LACHÈS. — Tu es un savant, Nicias. Cependant je conseille à Lysimaque et à Mélésias, au sujet de l'éducation de leurs fils, de nous souhaiter le bonjour à tous deux, mais de garder Socrate, comme je le disais au début; et pour moi, si mes enfants étaient encore en âge, c'est cela même que je ferais.

NICIAS. — Je t'accorde volontiers que, si Socrate consent à prendre soin de ces jeunes gens, ils n'ont pas à chercher plus d loin. Je serais le premier à lui confier Nicératos <sup>1</sup>, s'il le voulait bien; mais chaque fois que je lui en parle, il me propose quelque autre et se dérobe <sup>2</sup>. Vois donc, Lysimaque, si tu sauras mieux te faire écouter de Socrate.

LYSIMAQUE. — Ce serait justice, car je ferais pour lui, moi aussi, bien des choses que je ne consentirais à faire que pour peu de gens en dehors de lui. Que décides-tu, Socrate? Te rends-tu à ma prière et veux-tu aider ces jeunes gens à devenir meilleurs?

- Socrate. Il serait coupable, Lysimaque, de refuser son aide à qui désire devenir meilleur. Si donc, dans cet entretien, j'avais fait preuve de science et ceux-ci d'ignorance, c'est à bon droit que tu m'inviterais à remplir cette tâche. Mais en fait, nous sommes tous restés en détresse. Qui donc choisir entre nous?

  2 Parsonne à mon avis Les choses étant ainsi voici mon
- 201 a Personne, à mon avis. Les choses étant ainsi, voici mon conseil; vous jugerez ce qu'il vaut. J'estime que nous devons tous ensemble personne ne trahira notre secret chercher

1. Sur Nicératos, cf. plus haut p. 91, n. 1 (179 b).

2. On sait que telle était l'habitude de Socrate lorsqu'on lui demandait des leçons proprement dites, ou lorsque la curiosité vraiment philosophique semblait manquer à celui qui recherchait son aide. Donner des leçons et se les faire payer était à ses yeux le propre du technicien, s'ils'agissait d'une science véritable, ou le propre du sophiste, s'il s'agissait d'une science vaine, bornée à de simples apparences.

ζεσθαι, οὐδὲν πρὸς σαυτὸν βλέπειν, ἀλλά πρὸς τοὺς ἄλλους. έγω δ' οίμαι έμοι περι ων έλέγομεν νθν τε έπιεικως είρησθαι, και εξ τι αὐτῶν μὴ ίκανῶς εξρηται, ὕστερον ἐπανορθώσεσθαι καὶ μετά Δάμωνος, οδ σύ τι οἴει καταγελάν, καὶ ταθτα οὐδ' ίδων πώποτε τον Δάμωνα, και μετ' ἄλλων και έπειδάν βεβαιώσωμαι αὐτά, διδάξω και σέ, και οὐ φθονήσω. δοκείς γάρ μοι και μάλα σφόδρα δείσθαι μαθείν.

ΛΑ. Σοφός γάρ τοι σὸ εῖ, ὧ Νικία. ᾿Αλλ᾽ ὅμως ἐγώ Λυσιμάγω τώδε και Μελησία συμβουλεύω, σὲ μὲν και ἐμὲ περί της παιδείας των νεανίσκων γαίρειν έθν, Σωκράτη δέ τουτονί, ὅπερ ἐξ ἀρχῆς ἔλεγον, μὴ ἀφιέναι εὶ δὲ καὶ ἐμοὶ έν ήλικία ήσαν οί παίδες, ταὐτά ἄν ταθτ' ἐποίουν.

ΝΙ. Ταθτα μέν κάγω ξυγχωρώ, ἐάνπερ ἐθέλη Σωκράτης των μειρακίων ἐπιμελεῖσθαι, μηδένα ἄλλον ζητεῖν ἐπεὶ κἄν έγω του Νικήρατου τούτω ήδιστα έπιτρέποιμι, εὶ ἐθέλοι d οθτος άλλά γάρ άλλους μοι έκάστοτε ξυνίστησιν, δταν τι αὐτῷ περὶ τούτου μνησθῶ, αὐτὸς δὲ οὐκ ἐθέλει. ᾿Αλλ᾽ ὅρα, δ Λυσίμαγε, εξ τι σοθ αν μαλλον δπακούοι Σωκράτης.

ΛΥ. Δίκαιόν γέ τοι, & Νικία, ἐπεὶ καὶ ἐγὼ τούτφ πολλά αν έθελήσαιμι ποιείν, & ούκ αν άλλοις πάνυ πολλοίς έθέλοιμι. Πως οθν φής, ω Σωκρατες; Ύπακούσει τι καί συμπροθυμήσει ώς βελτίστοις γενέσθαι τοῖς μειρακίοις;

ΣΩ. Και γάρ ἄν δεινόν εἴη, ὧ Λυσίμαχε, τοθτό γε, μή θ έθέλειν τω ξυμπροθυμείσθαι ώς βελτίστω γενέσθαι εί μέν οθν έν τοις διαλόγοις τοις άρτι έγω μέν έφανην είδως, τώδε δὲ μὴ εἰδότε, δίκαιον ἂν ῆν ἐμὲ μάλιστα ἐπὶ τοθτο τὸ ἔργον παρακαλείν νθυ δ' - δμοίως γάρ πάντες ἐν ἀπορία έγενόμεθα τι οδυ αν τις ήμων τίνα προαιροίτο; Έμοι μέν οθν δή αὐτω δοκεί οὐδένα άλλ' ἐπειδή ταθτα οθτως ἔγει, 201 a σκέψασθε αν τι δόξω ξυμβουλεύειν δμίν. Εγώ γάρ φημι γρήναι, & ἄνδρες - οὐδείς γάρ ἔκφορος λόγου - κοινή

b 2 σαυτόν rec. : αύτόν BT αύτόν W || b 5 σύ τι Schanz : σύ που BTW | C 8 ênet xav TW : ênetê ' av B | d 4 ef tt TW : o5 tt B | d 8 Saltistois TW: Beltistos B | 201 a 3 hoyou House : hoyos BTW.

d'abord pour nous-mêmes et ensuite pour vos enfants, un maître aussi parfait que possible, car nous en avons besoin, sans ménager l'argent ni quoi que ce soit. Quant à rester tranquillement tels que nous sommes, je ne l'admets pas. Si quelqu'un de vous sourit à l'idée que nous puissions, à notre âge, b aller encore à l'école, je me couvrirai de l'autorité d'Homère qui a dit que « la honte est mauvaise quand elle accompagne l'indigent . Laissons donc tranquilles les mauvais plaisants et prenons soin à la fois de nous-mêmes et de ces jeunes gens.

Lysimaque. — Ton discours me plait, Socrate, et je veux, comme le plus vieux, être le plus empressé à étudier avec ces enfants. Mais voici ce que je te demande: demain matin viens c chez moi, sans faute, pour causer encore de ce projet. Pour

l'instant, séparons-nous.

Socrate. — Je n'y manquerai pas, Lysimaque; je serai demain chez toi, s'il plaît aux dieux.

1. Odyssée, xvii, 347.

πάντας ήμας ζητείν μάλιστα μέν ήμιν αὐτοις διδάσκαλον δς ἄριστον, δεόμεθα γάρ, ἔπειτα και τοις μειρακίοις, μήτε χρημάτων φειδομένους μήτε ἄλλου μηδενός ἐαν δὲ ήμας αὐτοὺς ἔχειν, ὡς νθν ἔχομεν, οὐ ξυμβουλεύω. Εὶ δέ τις ήμων καταγελάσεται, ὅτι τηλικοίδε ὅντες εἰς διδασκάλων ἀξιοθμεν φοιταν, τὸν Ὅμηρον δοκεί μοι χρηναι προβάλλεσθαι, δς ἔφη οὐκ ἀγαθὴν είναι αἰδῶ κεχρημένφ ἀνδρὶ παρείναι. Καὶ ἡμεις οὖν ἐάσαντες χαίρειν εἴ τίς τι ἐρεί, κοινῆ ἡμῶν αὐτῶν καὶ τῶν μειρακίων ἐπιμέλειαν ποιησώμεθα.

ΛΥ. Έμοι μὲν ἄρέσκει, ὅ Σώκρατες, ὁ λέγεις καὶ ἐθέλω, ὅσωπερ γεραίτατός εἰμι, τοσούτω προθυμότατα μανθάνειν μετὰ τῶν νεανίσκων. ᾿Αλλά μοι οῦτωσὶ ποίησον αὅριον ἔωθεν ἀφίκου οἴκαδε, καὶ μὴ ἄλλως ποιήσης, ἵνα βουλευσώμεθα περὶ αὐτῶν τούτων τὸ δὲ νῦν εἶναι τὴν συνουσίαν διαλύσωμεν.

ΣΩ. 'Αλλά ποιήσω, δ Λυσίμαχε, ταθτα, καὶ ήξω παρά σὲ αθριον, ἐἀν θεὸς ἐθέλη.

a 8 τηλικοίδε  $B^2TW$  : ήλικοίδε  $B \parallel c$  3 διαλύσωμεν W : διαλύσομεν BT.

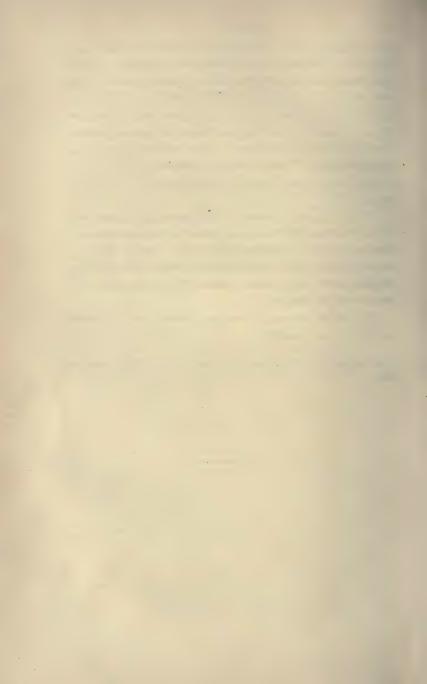

# LYSIS

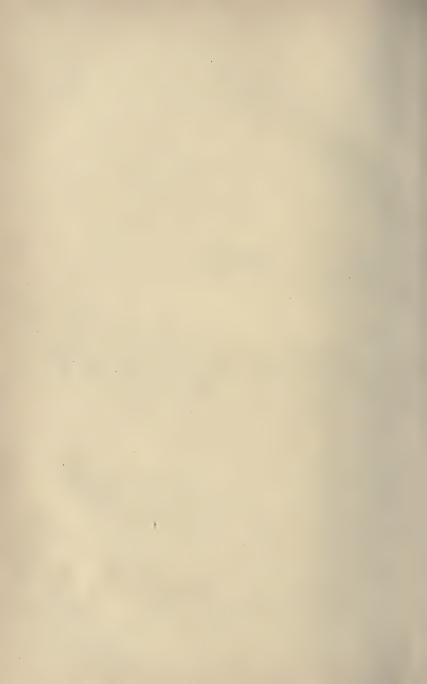

## NOTICE

Le Lysis ressemble au Charmide par sa forme narrative et non simplement dramatique: Socrate est censé raconter son entretien à un ami, qui n'est pas nommé. Nous avons vu que cette forme de dialogue semble appartenir à la première

période de la carrière de Platon.

Comme dans le Charmide aussi, le lieu de la scène est une palestre, fréquentée par une nombreuse jeunesse : les éphèbes et les enfants s'y pressent en foule. Ordinairement, ces deux classes sont séparées ; mais c'est le jour de la fête d'Hermès, patron des gymnases, et ce jour-là elles ont la liberté de se réunir ; de sorte que nous voyons à la fois, dans le Lysis, des éphèbes comme Hippothalès et des enfants encore conduits par leurs pédagogues, comme Lysis et Ménexène.

Par la vivacité gracieuse des tableaux, par l'harmonie de la composition, le Lysis rappelle également le Charmide, et la convenance entre le sujet de la discussion et les personnages n'y est pas moins étroite : le sujet de l'entretien, en effet, est la nature de l'amitié, dont Lysis et Ménexène, enfants tous deux, présentent une agréable image.

lci enfin, comme dans le *Charmide*, la discussion n'aboutit à aucune conclusion ferme et semble purement négative. Mais en réalité, et plus encore que dans le *Charmide*, elle

laisse pressentir des théories nettement platoniciennes.

Revenons sur ces différents points.

126 LYSIS

1

#### LES PERSONNAGES

Les interlocuteurs de Socrate sont au nombre de quatre : Lysis, Ménexène, Hippothalès et Ctésippe. Tous sont des personnages réels, mentionnés à diverses reprises par Platon, et appartenant à de grandes familles athéniennes; mais aucun d'eux n'a joué de rôle historique marquant, de sorte que nous en sommes réduits, sur leur compte, aux indications données par Platon lui-même, ou peu s'en faut.

cratis

Lysis est fils de Démophon, du dème d'Aixonée. Sa famille est célèbre par ses richesses, ses chevaux, ses victoires aux grands jeux de la Grèce (Lysis, 205 c). Lui-même est au premier rang des enfants par sa beauté. Son âge n'est pas indiqué avec précision, mais nous voyons qu'il est déjà assez habile à jouer de la lyre (209 c): il peut donc avoir au moins une douzaine d'années. D'autre part, sa discussion avec Socrate prouve qu'il a déjà lu nombre de poètes. On ne saurait cependant lui attribuer un âge beaucoup plus avancé, à en juger par sa timidité et sa modestie, et par la manière dont sa mère, dit-il, lui donnerait sur les doigts, s'il s'avisait de toucher à ses fuseaux.

Ménexène, fils de Démophon, est à peu près du même âge, et il est le grand ami de Lysis. A la question de Socrate qui lui demande lequel des deux est le plus âgé, il répond évasivement : « Nous en disputons » (207 c). Il semble cependant l'aîné de Lysis. Ménexène est nommé dans le Phédon (59 b) et il a donné, comme on sait, son nom à un dialogue de Platon. Ses ancètres ne sont pas moins illustres que ceux de son ami Lysis (Ménexène, 234 a). L'amitié des deux enfants est d'une délicatesse naïve et charmante.

Hippothalès, fils d'Hiéronymos, est aussi un admirateur de Lysis, mais avec moins de naïveté que Ménexène. Il est plus âgé; il a de quinze à dix-huit ans; il compose des écrits en vers et en prose en l'honneur de celui qu'il aime. Diogène Laërce le cite parmi les disciples de Platon (III, 46): c'est tout ce que nous savons de lui. NOTICE 127

Ctésippe, enfin, du dème de Péanée, est un disciple de Socrate plusieurs fois nommé par Platon. Il était cousin de Ménexène (206 b). Dans le Lysis, il n'a qu'un rôle secondaire : il accompagne Socrate au gymnase, le met en relations avec les jeunes gens, et trace le portrait d'Hippothalès.

#### H

#### LA COMPOSITION

Le dialogue s'ouvre par un préambule, destiné, comme d'habitude, à marquer le lieu de la scène, à présenter les personnages et à introduire le sujet de la discussion. Tout en se dirigeant vers la palestre avec Hippothalès, Socrate découvre l'amour de celui-ci pour Lysis, et comme Ctésippe se moque à ce propos des poèmes et de la prose d'Hippothalès, Socrate déclare qu'il lui enseignera la vraie manière de parler à un ami : l'accabler de vains compliments, est une sottise. On entre. La fête d'Hermès vient de se terminer et les enfants jouent aux osselets ou se dispersent. A l'entrée de Socrate, Lysis, Ménexène, d'autres encore se rapprochent peu à peu et l'entretien s'engage.

Socrate demande à Lysis s'il est bien certain que ses parents l'aiment fort. Sur la réponse affirmative de Lysis, Socrate lui fait remarquer le caractère de cette affection des parents, qui ne lui laissent aucune liberté sur une foule de choses, et il l'amène à trouver la raison de cette conduite dans son ignorance de ces choses. L'amitié ne peut reposer, pour être complète, que sur la confiance inspirée par le savoir utile et efficace de l'ami.

A ce moment, Ménexène, qui s'était absenté pour une cérémonie religieuse, revient, et c'est avec lui que Socrate continue la discussion : qui est l'ami, celui qui aime ou celui qui est aimé? La solution n'apparaissant pas, Socrate pose la question autrement et examine avec Lysis, qui a manitesté vivement l'intérêt qu'il prend au débat, les causes attribuées par les poètes, « ces pères de toute science », à la naissance de l'amitié.

Les uns font naître l'amitié de la ressemblance, les autres

128 LYSIS

de la contrariété. On reconnaît là les théories des Empédocle, des Héraclite, et certaines sentences proverbiales d'Hésiode. Une dialectique subtile montre que les deux explications sont également insuffisantes, soit qu'il s'agisse de deux êtres absolument bons, ou absolument mauvais, ou l'un bon et l'autre mauvais.

Reste donc une seule solution possible: c'est qu'il y ait une certaine convenance ou parenté entre deux êtres dont l'un serait bon et l'autre ni tout à fait bon ni tout à fait mauvais. Encore faut-il que cette convenance n'aille pas jusqu'à une ressemblance complète. Mais est-ce possible?

La discussion s'arrête sur ce doute. Au moment où Socrate médite de la reprendre, elle est brusquement interrompue par l'arrivée plaisante des pédagogues, esclaves à demi-barbares et un peu avinés, qui réclament les enfants. Avec eux, inutile de résister : il faut céder et lever la séance.

#### III

### LA SIGNIFICATION PHILOSOPHIQUE

Malgré cette conclusion d'apparence négative, la vraie

pensée de Platon n'est pas douteuse.

Pour que la « convenance » nécessaire à l'amitié ne soit pas une « ressemblance » complète, pour qu'il y ait, en d'autres termes, analogie et non identité, il faut qu'il existe à la fois de l'absolu et du relatif. La ressemblance complète n'existe qu'entre deux absolus, soit en bien, soit en mal, et ni l'un ni l'autre de ces deux couples, en vertu de la discussion précédente, ne sont capables d'amitié. Il reste donc que le bien, soit absolu, soit relatif, éveille l'amitié d'un être bon, mais non absolument bon, capable par conséquent de sentir ce qui lui manque et de le désirer. On reconnaît là le fond même de la théorie platonicienne des Idées et du Bien, telle qu'elle est exposée dans le Banquet et dans la République. La forme négative de la conclusion, bien loin de trahir quelque incertitude dans la pensée de Platon, prouve que ses lecteurs étaient assez informés de sa doctrine pour ne pas risquer de

NOTICE 129

s'y tromper. Il ne faut donc pas placer la date du Lysis trop tôt dans la vie de Platon. D'autre part, la forme narrative du dialogue oblige, ainsi que nous l'avons vu pour le Charmide, à ne pas le placer trop tard. Disons donc, sans chercher une précision impossible, qu'il appartient très vraisemblablement à une période voisine de celle des grands dialogues antérieurs au Théétète.

IV

LE TEXTE

Mêmes sources que pour le Charmide.

## LYSIS

[ou Sur l'amitié; genre maïeutique.]

## SOCRATE HIPPOTHALÈS CTÉSIPPE MÉNEXÈNE LYSIS

203 a

Préambule:

la palestre et les

interlocuteurs.

Je revenais de l'Académie directement au Lycée par la route qui longe le mur à l'extérieur. Arrivé près de la poterne où se trouve la fontaine de Panope, je ren-

contrai Hippothalès, fils d'Hiéronyme, et Ctésippe, du dème de Péanée, avec un groupe de jeunes gens qui les accompagnaient. Comme j'approchais, Hippothalès m'aperçut : « Socrate, b dit-il, d'où viens-tu et où vas-tu? » — « De l'Académie, dis-je, droit au Lycée. » — « Viens ici, droit vers nous. Tu ne veux pas te détourner de ta route? La chose en vaut pourtant la peine. » — « Où me mènes-tu? Et vers quelle compagnie? » — « Ici, » dit-il, en me montrant en face du mur une enceinte dont la porte était ouverte. « C'est là que a nous passons nos journées, avec de nombreux et beaux

204 a nous passons nos journées, avec de nombreux et beaux jeunes gens. » — « Qu'est-ce là, dis-je, et à quoi vous occupez-vous? » — « C'est une nouvelle palestre; nous y passons le temps en des entretiens auxquels nous aimerions à te voir prendre part. » — « A merveille, dis-je; et quel est le maître¹? » — « Quelqu'un que tu connais et qui fait ton

<sup>1.</sup> Le « maître » dont il est ici question semble distinct du « pédotribe », qui dirige les exercices gymnastiques des jeunes gens et qui est ordinairement le propriétaire de la palestre. Il est qualifié de « sophiste » par Socrate et s'appelle Miccos. Ce personnage, d'ailleurs

# ΛΥΣΙΣ

[ή περί φιλίας, μαιευτικός.

## ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΙΠΠΟΘΑΛΗΣ ΚΤΗΣΙΠΠΟΣ ΜΕΝΕΞΕΝΟΣ ΛΥΣΙΣ

Έπορευόμην μέν ἐξ ᾿Ακαδημείας εὐθὸ Λυκείου τὴν ἔξω 203 a τείχους ὑπ᾽ αὐτὸ τὸ τεῖχος: ἐπειδὴ δ᾽ ἐγενόμην κατὰ τὴν πυλίδα ἢ ἡ Πάνοπος κρήνη, ἐνταθθα συνέτυχον Ἱπποθάλει τε τῷ Ἱερωνύμου καὶ Κτησίππω τῷ Παιανιεῖ καὶ ἄλλοις μετὰ τούτων νεανίσκοις ἄθρόοις συνεστῶσι.

Καί με προσιόντα δ 'Ιπποθάλης ὶδών· \*Ω Σώκρατες, ἔφη, ποὶ δὴ πορεύει καὶ πόθεν; — ἐΕξ ἀΑκαδημείας, ἢν δ' ἐγώ, ৳ πορεύομαι εὐθὺ Λυκείου. — Δεθρο δή, ἢ δ' ὅς, εὐθὺ ἡμῶν. Οὐ παραβαλεῖς; \*Αξιον μέντοι. — Ποῖ, ἔφην ἐγώ, λέγεις, καὶ παρά τίνας τοὺς ὑμᾶς; — Δεθρο, ἔφη, δείξας μοι ἐν τῷ καταντικρὺ τοθ τείχους περίβολόν τέ τινα καὶ θύραν ἀνεωγμένην. Διατρίβομεν δέ, ἢ δ' ὅς, αὐτόθι ἡμεῖς τε αὐτοὶ καὶ ἄλλοι πάνυ πολλοὶ καὶ καλοί. — \*Εστιν δὲ δὴ τί τοθτο, καὶ 204 μτίς ἡ διατριβή; — Παλαίστρα, ἔφη, νεωστὶ ἀκοδομημένη: ἡ δὲ διατριβή τὰ πολλὰ ἐν λόγοις, ῶν ἡδέως ἄν σοι μεταδιδοῦμεν. — Καλῶς γε, ἢν δ' ἔγώ, ποιοθντες· διδάσκει δὲ τίς

203 b a εὐθο ἡμῶν B : εὐθος ἡμῶν TW || b 3 παραδαλεις Hirschig : παραδαλλεις BT || b 6 αὐτοὶ TW : αὐτοὶ ἦ B || 204 a a ἔψη t : ἔψην T ψῆν B φησι B² || a 3 ἄν T : δή B || a 4 γε W : δὲ BT.

éloge, Miccos. » — « Par Zeus, c'est un homme qui ne manque pas de mérite, un sophiste distingué. » — « Veux-tu b nous suivre? Tu verras ceux qui fréquentent l'endroit. » — « J'aimerais, dis-je, à savoir d'abord de toi ce que j'y vais faire et quel est le bel enfant de l'endroit? » — « Les préférences sont diverses, Socrate. » — « Mais quelle est la tienne, Hippothalès? fais la moi connaître. »

A cette question, il rougit. « Hippothalès, fils d'Hiéronyme 1, repris-je, inutile de me dire si tu aimes ou non : je sais que tu aimes et que tu n'en es même plus aux premiers pas dans la route de l'amour. Pour tout le reste, je suis médiocre et de peu c de ressource; mais c'est en moi une sorte de don des dieux de savoir reconnaître au premier coup d'œil celui qui aime ou qui est aimé. » Mes paroles le firent rougir bien plus encore. Alors Ctésippe l'interpellant : « C'est très joli, Hippothalès, de rougir et d'hésiter à prononcer aucun nom; mais il suffira à Socrate de quelques instants de causerie avec toi pour que tu l'assommes à répéter sans cesse ce nom que tu ne veux pas lui dire. Pour nous, Socrate, il nous étourdit du nom de Lysis et nous en avons d les oreilles rebattues. S'il vide par hasard quelques coupes, il le prodigue si copieusement que nous croyons encore l'entendre à notre réveil. Quand il se borne à en parler, c'est déjà terrible, beaucoup moins pourtant que s'il lui prend fantaisie de déverser sur nous ses vers et sa prose2; mais le pis, c'est quand il chante ses amours d'une voix redoutable à laquelle nous ne pouvons échapper. Et dire qu'en ce moment, ta e question le fait rougir! » — « Lysis, je suppose, est très jeune, car c'est la première sois que j'entends son nom ». — « On ne le prononce guère, en esset : c'est par le nom de son père qu'on le désigne encore, car son père est fort connu. Mais je suis bien sûr que tu as dû le remarquer lui-même pour sa beauté, qui suffit à le faire reconnaître. » — « De qui

inconnu, pourrait être un de ces sophistes qui, des le ve siècle, vont enseigner dans les palestres les sciences diverses dont ils font profession, comme fait le Socrate des Nuées, v. 201-204, ou comme les deux sophistes de l'Euthydème (p. 271 a).

<sup>1.</sup> La double appellation par le nom propre et le nom du père a quelque chose de solennel qui donne à la phrase un tour plaisant.

<sup>2.</sup> Les éloges en prose sont alors une invention récente de la sophistique.

αὐτόθι; — Σὸς ἑταῖρός γε, ἢ δ' ὅς, καὶ ἐπαινέτης, Μίκκος. — Μὰ Δία, ἢν δ' ἐγώ, οὐ φαθλός γε ἁνήρ, ἀλλ' ἱκανὸς σοφιστής. — Βούλει οῧν ἔπεσθαι, ἔφη, ἴνα καὶ ἴδης τοὺς ὄντας αὐτοθ; — Πρῶτον ἡδέως ἀκούσαιμ' ἂν ἐπὶ τῷ καὶ b εἴσειμι καὶ τίς ὁ καλός. — Ἦλλος, ἔφη, ἄλλφ ἡμῶν δοκεῖ,  $\mathring{a}$  Σώκρατες. — Σοὶ δὲ δὴ τίς,  $\mathring{a}$  ἱππόθαλες; Τοθτό μοι εἶπέ.

Καὶ δς ἐρωτηθεὶς ἠρυθρίασεν, καὶ ἐγὼ εἶπον' Ω παῖ Ἱερωνύμου Ἱππόθαλες, τοθτο μὲν μηκέτι εἴπης, εἴτε ἐρῷς του εἴτε μή· οἶδα γὰρ ὅτι οὐ μόνον ἐρῷς, ἀλλὰ καὶ πόρρω ἤδη εῖ πορευόμενος τοθ ἔρωτος. Εἰμὶ δ' ἐγὼ τὰ μὲν ἄλλα φαθλος καὶ ἄχρηστος, τοθτο δέ μοί πως ἐκ θεοθ δέδοται, ε ταχὺ οἵφ τ' εἶναι γνῶναι ἐρῶντά τε καὶ ἐρώμενον. — Καὶ δς ἀκούσας πολὺ ἔτι μαλλον ἠρυθρίασεν.

Ο οθν Κτήσιππος, 'Αστείόν γε, ή δ' δς, δτι έρυθριας, δ Ίππόθαλες, και δκνείς είπειν Σωκράτει τοὔνομα ἐἀν δ' οθτος και σμικρόν χρόνον συνδιατρίψη σοι, παραταθήσεται ύπο σου ακούων θαμά λέγοντος. Ήμων γουν, & Σώκρατες, έκκεκώφωκε τὰ ὧτα καὶ ἐμπέπληκε Λύσιδος. ἄν μέν δή καὶ d ύποπίη, εύμαρία ήμιν έστιν και έξ ύπνου έγρομένοις Λύσιδος οξεσθαι τοδνομα ἀκούειν. Καὶ & μὲν καταλογάδην διηγείται, δεινά δντα, οὐ πάνυ τι δεινά ἐστιν' ἀλλ' ἐπειδάν τά ποιήματα ήμων ἐπιχειρήση καταντλεῖν καὶ συγγράμματα. Και δ έστιν τούτων δεινότερον, δτι και άδει είς τά παιδικά φωνή θαυμασία, ήν ήμας δεί ακούοντας ανέχεσθαι. Νθν δέ έρωτώμενος ύπο σου έρυθρια. - "Εστιν δέ, ήν δ' έγώ, δ θ Λύσις νέος τις, ώς ἔοικε' τεκμαίρομαι δέ, ὅτι ἀκούσας τοὖνομα οὐκ ἔγνων. -- Οὐ γάρ πάνυ, ἔφη, τὶ αὐτοθ τοἄνομα λέγουσιν, άλλ' ἔτι πατρόθεν ἐπονομάζεται διά τὸ σφόδρα τον πατέρα γιγνωσκεσθαι αύτου. Έπει εθ οίδ' δτι πολλοθ

a 5 γε recc.: τε BTW " a 6 2016 Schanz: 2016 BTW a 7 3016 Ficin: 1876 BT | b 1 α0τού Schanz: 2016 α0τού BT b 3 μοι Τ: του Β | b 8 πορευόμενος secl. Schanz | e 4 1τ T: ε B e 4-5 ποδόρα του TW: προδεότατου Β.

donc est-il fils? » — « Il est le fils ainé de Démocratès, du dème d'Aïxonée. » — « Eh bien, Hippothalès, repris-je, c'est de toutes façons un noble et généreux amour que tu as rencontré.

façons un noble et généreux amour que tu as rencontré.

205 a Célèbre-le donc devant moi comme tu fais devant tes amis, afin que je voie si tu connais le langage qui convient à un amant, soit qu'il s'adresse à l'objet aimé, soit qu'il en parle à d'autres. »— « Est-ce que par hasard, Socrate, tu attaches quelque importance aux bavardages de Ctésippe? »— « Nies-tu ton amour pour celui qu'il indique? »— « Non; mais je prétends que je ne compose en son honneur ni vers ni prose. »— « Il est fou, dit Ctésippe; les histoires qu'il te raconte n'ont pas le sens commun. »

Je repris alors: — « Hippothalès, je ne suis pas curieux b d'entendre tes vers ni les chansons que tu as pu faire pour ce jeune garçon: ta pensée seule m'intéresse, car je désire savoir comment tu te comportes à l'égard de celui que tu aimes. » — « Ctésippe peut te le dire; il le sait à merveille et doit s'en souvenir, s'il est vrai, comme il le prétend, que je lui en rebatte les oreilles. »

- « Oui, par les dieux, dit Ctésippe, je le sais fort bien, et la chose, Socrate, est même tout à fait risible. Qu'on soit amoureux d'un enfant, qu'on lui consacre plus que personne toute son attention, et qu'on ne trouve à dire de lui rien de personnel, rien que ce que pourrait dire un tout c petit garçon, n'est-ce pas plaisant? Des banalités que chante toute la ville sur Démocratès, sur l'autre Lysis, le grandpère de celui-ci, et sur tous ses aïeux, leurs richesses, leurs chevaux, les victoires Pythiques, Isthmiques, Néméennes de leurs quadriges et de leurs coursiers, voilà ce qu'il met en vers et en prose, avec d'autres vieilleries tout aussi fraiches 1. Hier encore, il nous racontait dans un poème l'hospitalité offerte à Héraclès par un de ses ancêtres, et nous d expliquait cet accueil par la parenté d'Héraclès et de cet ancêtre, né lui-même de Zeus et de la fille du héros fondateur de son dème : bref, des contes de bonnes femmes, Socrate, et tout à l'avenant. Voilà ce qu'il dit, ce qu'il

Littéralement : « encore plus contemporaines de Kronos », dont le règne avait précédé l'avènement de Zeus, selon la tradition hésiodique.

δεῖς τὸ εἶδος ἀγνοεῖν τοῦ παιδός: ἱκανὸς γὰρ καὶ ἀπὸ μόνου τούτου γιγνώσκεσθαι. — Λεγέσθω, ἢν δ' ἐγώ, οῧτινος ἔστιν.

- Δημοκράτους, ἔφη, τοῦ Αἰξωνέως ὁ πρεσβύτατος δός.
- Εΐεν, ἢν δ' ἐγώ, ὧ Ἱππόθαλες, ὡς γενναῖον καὶ νεανικὸν τοθτον τὸν ἔρωτα πανταχῃ ἀνηθρες καί μοι ἴθι ἐπίδειξαι ἃ καὶ τοῖσδε ἐπιδείκνυσαι, ἵνα εἰδῶ εἰ ἐπίστασαι ἃ χρὴ 205 a ἐραστὴν περὶ παιδικῶν πρὸς αὐτὸν ἢ πρὸς ἄλλους λέγειν.
- Τούτων δέ τι, ἔφη, σταθμῷ, ὧ Σώκρατες, ὧν ὅδε λέγει; Πότερον, ἢν δ᾽ ἐγώ, καὶ τὸ ἐρῶν ἔξαρνος εἶ οδ λέγει ὅδε; Οὖκ ἔγωγε, ἔφη, ἀλλὰ μὴ ποιεῖν εἰς τὰ παιδικὰ μηδὲ συγγράφειν. Οὖχ ὑγιαίνει, ἐφη δ Κτήσιππος, ἀλλὰ ληρεῖ τε καὶ μαίνεται.
- Καὶ ἐγὼ εἶπον. <sup>\*</sup>Ω 'Ιππόθαλες, οὔ τι τῶν μέτρων δέομαι ἀκοθσαι οὐδὰ μέλος εἴ τι πεποίηκας εἰς τὸν νεανίσκον, ἀλλὰ ϸ τῆς διανοίας, ἵναεἰδῶ τίνα τρόπον προσφέρει πρὸς τὰ παιδικά.
   "Οδε δήπου σοι, ἔφη, ἐρεῖ· ἀκριβῶς γὰρ ἐπίσταται καὶ μέμνηται, εἴπερ, ὡς λέγει, ὑπ' ἐμοῦ ἀεὶ ἀκούων διατεθρύληται.
- Νή τοὺς θεούς, ἔφη ὁ Κτήσιππος, πάνυ γε. Και γάρ ἐστι καταγέλαστα, δ Σώκρατες. Τὸ γάρ ἐραστὴν ὅντα καὶ διαφερόντως τῶν ἄλλων τὸν νοῦν προσέχοντα τῷ παιδὶ ἴδιον μὲν μηδὲν ἔχειν λέγειν, δ οὐχὶ κἄν παῖς εἴποι, πῶς οὐχὶ κατας γέλαστον; Α δὲ ἡ πόλις ὅλη ἄδει περὶ Δημοκράτους καὶ Λύσιδος τοῦ πάππου τοῦ παιδὸς καὶ πάντων πέρι τῶν προγόνων, πλούτους τε καὶ ἱπποτροφίας καὶ νίκας Πυθοῖ καὶ Ἰσθμοῖ καὶ Νεμέα τεθρίπποις τε καὶ κέλησι, ταῦτα ποιεῖ τε καὶ λέγει, πρὸς δὲ τούτοις ἔτι τούτων κρονικώτερα. Τὸν γάρ τοῦ Ἡρακλέους ξενισμὸν πρώην ἡμῖν ἐν ποιἡματί τινι διἡειν, ὡς διὰ τὴν τοῦ Ἡρακλέους ξυγγένειαν ὁ πρόγονος αὐτῶν ὑποδέξαιτο τὸν Ἡρακλέα, γεγονὼς αὐτὸς ἐκ Διός τε ἀ καὶ τῆς τοῦ δήμου ἀρχηγέτου θυγατρός, ἄπερ αἱ γραῖαι ἄδουσι, καὶ ἄλλα πολλά τοιαῦτα, δ Σώκρατες ταῦτ' ἐστὶν

 $<sup>{\</sup>bf 6}$  δεξ;  ${\bf B}{\bf W}$  : δεξ σε  ${\bf T}\parallel {\bf 205}$   ${\bf a}$  3 δξε  ${\bf T}{\bf W}$  : οπ.  ${\bf B}$  ]  ${\bf C}$  6 χρονικώτερα  ${\bf T}{\bf W}$  : χρονικώτερα  ${\bf B}$ .

chante, et ce qu'il nous oblige à écouter. » — « Plaisant Hippothalès, dis-je alors, qui n'attends pas d'être victorieux pour mettre ta victoire en vers et en chansons !! » — « Mais ce n'est pas à moi, dit-il, que s'adressent mes vers et mes chants. » — « Tu ne t'en aperçois pas, dis-je. » — « Comment cela? » — « Personne plus que toi n'est visé par ces éloges. Si tu triomphes

e « Personne plus que toi n'est visé par ces éloges. Si tu triomphes d'un objet tel que tu le décris, c'est à toi-même que feront honneur tes vers et ta prose comme un véritable chant de victoire anticipé, à cause du mérite même de ta conquête : mais s'il t'échappe, plus l'éloge aura été pompeux, plus tu feras rire de toi qui auras manqué une si belle et si glorieuse victoire.

Les gens habiles en amour, mon cher, ne vantent pas l'aimé avant de s'en être rendus maîtres, dans l'incertitude du résultat. De plus les beaux ensants, à se voir célébrés et magnifiés, prennent de l'orgueil et se rengorgent. N'est-ce pas

ton avis? » — «Oui, dit-il.»

« Et plus ils s'enorgueillissent, plus ils sont difficiles à prendre? » — « C'est probable. » — « Que penserais-tu d'un chasseur qui commencerait par effrayer le gibier et b par rendre sa chasse plus difficile? » — « Ce serait évidemment un pauvre chasseur. » — « Est-il d'un art bien habile d'employer les paroles et les chants de manière à effaroucher au lieu d'apprivoiser? » — « Je ne le pense pas. » — « Garde-toi donc, Hippothalès, de t'exposer par ta poésie à mériter tous ces reproches. Je ne suppose pourtant pas qu'un homme qui se 'nuit à lui-même par ses vers soit considéré par toi comme un poète habile, puisqu'il se fait du mal². » — « Non certes; ce serait déraisonnable. Mais c'est pour cela même que je m'adresse à toi, Socrate, et que je te demande conseil : indique-moi, si tu le peux, ce qu'il faut dire et faire pour gagner la faveur de celui qu'on aime. »

- « Ce n'est pas facile à dire, repris-je. Cependant, si tu

1. Le premier mot s'applique aux poèmes récités, le second aux encômia chantés et accompagnés de musique, à la façon des hymnes de Pindare ou des odes lesbiennes.

2. Socrate, suivant son habitude, associe ici encore l'idée de l'utilité à celle de l'habileté, comme ailleurs à celle de la science. L'habileté purement technique n'a, selon lui, aucun intérêt. Xénophon et Platon expliquent par le même motif son peu de goût pour les sciences purement spéculatives.

133

& οῦτος λέγων τε καὶ ἄδων ἀναγκάζει καὶ ήμας ἀκροασθαι.

Καὶ ἐγὼ ἀκούσας εἶπον \* \*Ω καταγέλαστε 'Ιππόθαλες, πρὶν νενικηκέναι ποιεῖς τε καὶ ἄδεις εῖς σαυτὸν ἐγκώμιον; — 'Αλλ' σὐκ εἰς ἐμαυτόν, ἔφη, ὧ Σώκρατες, οὔτε ποιῶ οὔτε ἄδω. — Οὐκ σἴει γε, ἢν δ' ἐγώ. — Τὸ δὲ πῶς ἔχει; ἔφη. — Πάντων μάλιστα, εἶπον, εἰς σὲ τείνουσιν αὖται αἱ θ ἀδαί. 'Εὰν μὲν γὰρ ἔλης τὰ παιδικὰ τοιαθτα ὅντα, κόσμος σοι ἔσται τὰ λεχθέντα καὶ ἀσθέντα καὶ τῷ ὅντι ἐγκώμια ὥσπερ νενικηκότι, ὅτι τοιούτων παιδικῶν ἔτυχες ἐὰν δέ σε διαφύγη, ὅσῷ ἄν μείζω σοι εἰρημένα ἢ ἐγκώμια περὶ τῶν παιδικῶν, τοσούτῷ μειζόνων δόξεις καλῶν τε κἀγαθῶν ἐστερημένος καταγέλαστος εἶναι. "Οστις οὖν τὰ ἐρωτικά, 206 a ὧ φίλε, σοφός, οὐκ ἐπαινεῖ τὸν ἐρώμενον πρὶν ἄν ἕλη, δεδιώς τὸ μέλλον ὅτη ἀποδήσεται. Καὶ ἄμα οἱ καλοί, ἐπειδάν τις αὐτοὺς ἐπαινῆ καὶ αὔξη, φρονήματος ἐμπίμπλανται καὶ μεγαλαυχίας ἡ οὐκ οἴει; — \*Εγωγε, ἔφη.

— Οὐκοῦν ὅσφ ἄν μεγαλαυχότεροι ὧσιν, δυσαλωτότεροι γίγνονται; — Εἰκός γε. — Ποῖός τις οὖν ἄν σοι δοκεῖ θηρευτής εἶναι, εἰ ἀνασοβοῖ θηρεύων καὶ δυσαλωτοτέραν τήν ἄγραν ποιοῖ; — Δῆλον ὅτι φαθλος. — Καὶ μὲν δἡ λόγοις ϸ τε καὶ ἀδαῖς μὴ κηλεῖν, ἀλλὶ ἐξαγριαίνειν πολλὴ ἀμουσία· ἢ γάρ; — Δοκεῖ μοι. — Σκόπει δή, δ΄ Ἱππόθαλες, ὅπως μὴ πᾶσι τούτοις ἔνοχον σαυτὸν ποιήσεις διὰ τὴν ποίησιν· καίτοι οἶμαι ἐγὰ ἄνδρα ποιήσει βλάπτοντα ἑαυτὸν οὐκ ἄν σε ἐθέλειν ὁμολογῆσαι ὡς ἀγαθός ποτὶ ἐστὶν ποιητής, βλαβερὸς ὢν ἑαυτῷ. — Οὐ μὰ τὸν Δία, ἔφη· πολλὴ γὰρ ὰν ἀλογία εἴη· ἀλλὰ διὰ ταθτα δή σοι, ὧ Σώκρατες, ἀνακοινοθμαι, καὶ εῖ τι ἄλλο ἔχεις, συμβούλευε, τίνα ἄν τις λόγον διαλεγόμενος ἢ τί πράττων προσφιλής παιδικοῖς γένοιτο.

- Οὐ ράδιον, ἦν δ' ἐγώ, εἰπεῖν' ἀλλ' εἴ μοι ἐθελήσαις αὐτὸν

<sup>206</sup> a 7 hours resc.: hours BTW | b 3 hours TW: hours yas B ; b 4 monthsets rec.: monthsets BTW.

voulais bien l'amener à causer avec moi, peut-être saurais-je t'indiquer le langage que tu devrais tenir, à la place des discours et des chants que tes amis t'attribuent. » — « Aucune difficulté, dit-il. Si tu veux bien entrer ici avec Ctésippe, t'asseoir et causer, je pense qu'il s'approchera de lui-même: car il adore entendre causer, et de plus, en raison de la fête d'Hermès¹, les adolescents aujourd'hui sont réunis aux enfants. Il s'approchera donc; sinon, comme il est en relations avec Ctésippe, dont le cousin, Ménexène, est son compagnon le plus habituel, il suffira que Ctésippe l'appelle, s'il ne vient pas de lui-même. » — « Faisons, dis-je, comme tu le proposes. » — En même temps, je prends le bras de Ctésippe et je me

e dirige vers la palestre suivi de tous les autres. Quand nous fûmes entrés, je vis que les enfants avaient

fini de sacrifier et que, la cérémonie à peu près terminée, ils jouaient aux osselets, tous en costume de fête. La plupart étaient dans la cour; quelques-uns, dans un coin du vestiaire, jouaient à pair ou impair avec force osselets qu'ils puisaient dans des corbeilles; d'autres, en cercle, les regardaient.

207 a Parmi les spectateurs se trouvait Lysis, debout au milieu des enfants et des jeunes gens, couronne en tête, attirant les regards par un air qui ne justifiait pas seulement sa réputation de beauté, mais qui faisait voir aussi la noblesse de sa nature<sup>2</sup>.

Nous allames nous asseoir du côté opposé — l'endroit étant tranquille — et nous nous mîmes à causer. Lysis, se tournant, nous regardait sans cesse, et visiblement il avait le désir de nous rejoindre. Il hésita quelque temps, n'osant approcher seul. Puis Ménexène, qui jouait dans la cour, entra, et, apercevant Ctésippe auprès de moi, vint s'asseoir à nos côtés. Lysis, qui s'en aperçut le suivit et s'assit auprès de lui. Alors d'autres arrivèrent, et notamment Hippothalès,

1. Hermès est le patron des gymnases et des palestres. Les adolescents (vɛɑv:ˈσxoː) ont probablement de 14 à 18 ans, les enfants de 12 à 14. Lysis est encore un enfant, tandis qu'Hippothalès est un adolescent, tout près d'être un éphèbe. C'est seulement à 18 ans, devenus éphèbes, que les jeunes gens quittaient la palestre pour le gymnase.

2. Littéralement: « qu'il était beau et bon ». On sait que cette expression est courante dans le langage attique pour désigner l'homme bien né et de bonne mine, l'honnête homme au sens du dix-septième

siècle.

ποιήσαι είς λόγους έλθειν, ίσως αν δυναίμην σοι έπιδειξαι & γρή αὐτῷ διαλέγεσθαι ἀντὶ τούτων ὧν οῦτοι λέγειν τε καὶ άδειν φασί σε. - 'Αλλ' οὐδέν, ἔφη, χαλεπόν. "Αν γάρ εἰσέλθης μετά Κτησίππου τοθδε και καθεζόμενος διαλέγη, οξμαι μέν και αὐτός σοι πρόσεισι φιλήκοος γάρ, & Σώκρατες, διαφερόντως ἐστίν, καὶ ἄμα, ὡς Ἑρμαῖα ἄγουσιν, ἀνα- ἀ μεμιγμένοι έν ταὐτῷ εἰσιν οί τε νεανίσκοι καὶ οί παίδες. Πρόσεισιν οθν σοι εί δὲ μή, Κτησίππω συνήθης ἐστίν διὰ τον τούτου ανεψιόν Μενέξενον Μενεξένω μέν γαρ δή πάντων μάλιστα έταιρος Δν τυγχάνει. Καλεσάτω οθν οθτος αὐτόν, ἐἀν ἄρα μὴ προσίη αὐτός. - Ταθτα, ἢν δ' ἐγώ, χρὴ ποιείν. - Και άμα λαβών τὸν Κτήσιππον προσή εἰς τὴν ε παλαίστραν οί δ' άλλοι ύστεροι ήμων ήσαν.

Εἰσελθόντες δὲ κατελάβομεν αὐτόθι τεθυκότας τε τούς παίδας και τὰ περι τὰ ἱερεῖα σχεδόν τι ἤδη πεποιημένα, άστραγαλίζοντάς τε δή καὶ κεκοσμημένους ἄπαντας. Οἱ μὲν οθν πολλοί εν τη αὐλη ἔπαιζον ἔξω, οἱ δέ τινες τοῦ ἀποδυτηρίου έν γωνία ήρτίαζον ἀστραγάλοις παμπόλλοις, ἐκ Φορμίσκων τινών προαιρούμενοι τούτους δέ περιέστασαν άλλοι θεωροθντες. "Ων δή και δ Λύσις ήν, και είστήκειν έν τοίς παισί τε και νεανίσκοις ἐστεφανωμένος και τὴν δψιν 207 α διαφέρων, οὐ τὸ καλὸς εἶναι μόνον ἄξιος ἀκοθσαι, ἀλλ' ὅτι καλός τε κάγαθός.

Και ήμεις είς τὸ καταντικρύ ἀποχωρήσαντες ἐκαθεζόμεθα - ην γάρ αὐτόθι ήσυχία - καί τι άλλήλοις διελεγόμεθα. Περιστρεφόμενος οθν δ Λύσις θαμά ἐπεσκοπεῖτο ήμας, καὶ δήλος ην ἐπιθυμων προσελθείν. Τέως μέν οθν ἡπόρει τε και ἄκνει μόνος προσιέναι ἔπειτα δ Μενέξενος ἐκ τῆς αθλής μεταξύ παίζων εἰσέργεται, καὶ ὡς εἶδεν ἐμέ τε καὶ b τον Κτήσιππον, ήει παρακαθιζησόμενος ίδων οθν αθτόν δ Λύσις είπετο και συμπαρεκαθέζετο μετά του Μενεξένου. Προσήλθου δή και οι άλλοι, και δή και δ Ίπποθάλης, έπειδή

qui, voyant un certain nombre d'assistants autour de nous, alla se cacher derrière eux de manière à n'être pas aperçu de Lysis, qu'il craignait de fâcher, et il resta debout pour écouter.

Début de la conversation avec Mėnexène, puis Lysis. Pourquoi les enfants obéissent aux parents.

Je regardai alors Ménexène et je lui dis: - « Fils de Démophon, lequel de vous deux est le plus âgé? » - « Nous en disputons, dit-il. » — « Disputez-vous aussi sur la question de savoir lequel est le mieux né? » — « Assurément. — « Ou le plus beau? » - Tous deux se mirent à rire. Je repris: — «Je ne vous demanderai pas

lequel est le plus riche, car vous êtes amis, n'est-ce pas? » -« Très amis, » répondirent-ils. — « Eh bien, tout est commun entre amis, dit-on 1, de sorte que vous ne pouvez être inégaux à cet égard, si ce que vous dites de votre amitié est vrai. » -

Ils en tombèrent d'accord.

J'allais leur demander lequel était le plus juste et le plus savant, lorsque je fus interrompu par le départ de Ménexène, qu'on vint chercher de la part du pédotribe : je crois qu'il

avait un rite religieux à accomplir 2.

Après qu'il fut parti, j'interrogeai Lysis : - « Je pense, Lysis, que ton père et ta mère t'aiment fort? » — « Sans doute. » - « Ils te souhaitent donc le plus grand bonheur possible? » — « Évidemment. — « Crois-tu qu'on puisse être heureux si l'on est esclave et hors d'état de faire ce qu'on veut? » - « Non certes. »

- « Par conséquent, si ton père et ta mère te chérissent, s'ils désirent ton bonheur, ils cherchent tous les moyens de t'assurer ce bonheur? » — « Assurément. » — « Ils te laissent donc faire toutes tes volontés sans jamais te réprimander ni te rien défendre? » - « Pas le moins du monde, Socrate; ils me défendent une foule de choses. »
  - « Que me dis-tu? Ils veulent ton bonheur et t'empê-

r. Cette locution proverbiale semble avoir été d'abord une

maxime pythagoricienne.

2. La surveillance des rites religieux propres à la palestre était une des fonctions du pédotribe. A son rôle essentiel de maître de gymnastique, il ajoutait aussi parfois une sorte de direction médicale (cf. Rép., III, 406 a-b).

πλείους έώρα ἐφισταμένους, τούτους ἐπηλυγισάμενος προσέστη ἢ μὴ ῷετο κατόψεσθαι τὸν Λύσιν, δεδιὼς μὴ αὐτῷ ἀπεχθάνοιτο καὶ οὕτω προσεστὼς ἦκροᾶτο.

Καὶ ἐγὰ πρὸς τὸν Μενέξενον ἀποβλέψας  $^{\circ}$   $^{\circ}$   $^{\circ}$   $^{\circ}$  παῖ  $^{\circ}$  Δημοφῶντος, ἢν δ' ἐγά, πότερος ὑμῶν πρεσβύτερος; —  $^{\circ}$  Αμασβητοθμεν, ἔφη. — Οὐκοθν καὶ ὁπότερος γενναιότερος ἐρίζοιτ' ἄν, ἢν δ' ἐγά. — Πάνυ γε, ἔφη. — Καὶ μὴν ὁπότερός γε καλλίων, ὡσαύτως. —  $^{\circ}$  Εγελασάτην οθν ἄμφω. — Οὐ μὴν ὁπότερός γε, ἔφην, πλουσιώτερος ὑμῶν, οὐκ ἐρήσομαι φίλω γάρ ἐστον.  $^{\circ}$  Η γάρ; — Πάνυ γ', ἐφάτην. — Οὐκοθν κοινὰ τά γε φίλων λέγεται, ὥστε τούτφ γε οὐδὲν διοίσετον, εἴπερ ἀληθῆ περὶ τῆς φιλίας λέγετον. — Συνεφάτην.

Έπεχείρουν δή μετά τοθτο έρωταν δπότερος δικαιότερος α καὶ σοφώτερος αὐτῶν εἴη. Μεταξὺ οθν τις προσελθών ἀνέστησε τὸν Μενέξενον, φάσκων καλεῖν τὸν παιδοτρίβην ἐδόκει γάρ μοι ἱεροποιῶν τυγχάνειν.

Έκεινος μὲν οὖν ἄχετο· ἐγὰ δὲ τὸν Λύσιν ἠρόμην· Ἡ που, ἢν δ' ἐγώ, ὧ Λύσι, σφόδρα φιλεῖ σε δ πατὴρ καὶ ἡ μήτηρ; — Πάνυ γε, ἢ δ' δς. — Οὐκοῦν βούλοιντο ἄν σε ὡς εὐδαιμονέστατον εἶναι; — Πῶς γὰρ οὔ; — Δοκεῖ δέ σοι εὐδαίμων εἶναι < ἄν > ἄνθρωπος δουλεύων τε καὶ ῷ  $_{\theta}$  μηδὲν ἐξείη ποιεῖν ὧν ἐπιθυμοῖ; — Μὰ Δί' οὐκ ἔμοιγε, ἔφη.

- Οὐκοῦν εἴ σε φιλεῖ ὁ πατήρ καὶ ἡ μήτηρ καὶ εὐδαίμονά σε ἐπιθυμοῦσι γενέσθαι, τοῦτο παντὶ τρόπῳ δῆλον ὅτι προθυμοῦνται ὅπως ἄν εὐδαιμονοίης. Πῶς γὰρ οὐχί; ἔφη. Ἐῶσιν ἄρα σε ἄ βούλει ποιεῖν, καὶ οὐδὲν ἐπιπλήττουσιν οὐδὲ διακωλύουσι ποιεῖν ῶν ἄν ἐπιθυμῆς; Ναὶ μὰ Δία ἐμέ γε, ὡ Σώκρατες, καὶ μάλα γε πολλά κωλύουσιν.
  - Πως λέγεις; ήν δ' έγώ. Βουλόμενοί σε μακάριον είναι

<sup>207</sup> b 5-6 προσίστη Η. Estienne : προίστη BTW || e t < aν > ανθρώπος Madvig.

chent de faire ce que tu veux PVoyons, réponds-moi. Je sup-208 a pose que tu désires monter sur un des chars de ton père et prendre les rênes dans une lutte de vitesse, crois-tu qu'ils te le permettraient, oui ou non? » — « Non certes, par Zeus! » - « Et à qui le permettrait-il? » - « Il y a un cocher payé par mon père. » - « Que dis-tu là? C'est à un mercenaire plutôt qu'à toi qu'on accorde la liberté de mener les chevaux à sa guise, et c'est même pour cela qu'on le paie? » - « Quoi b d'étonnant? dit-il. » - « Et l'attelage des mulets? Je suppose qu'on te le donne à conduire, et que, s'il te plaît de prendre le fouet pour les frapper, on te laisse faire? » — « Comment, dit-il, me le permettrait-on? » — « N'y a-t-il donc personne qui ait le droit de les frapper? » - « Si vraiment : c'est le muletier. » — « Un esclave ou un homme libre? » — « Un esclave », dit-il.

- « Ainsi donc, un esclave est mis par tes parents au-dessus de toi, leur fils, ils lui confient ce qu'ils te refusent et ils le laissent faire comme il veut, tandis qu'ils t'en empêchent? Dis-moi encore une chose: est-ce qu'on te permet de te gouverner toi-même, ou ce droit même t'est-il refusé. » — « Comment me serait-il accordé? » — « Alors, tu as quelqu'un qui te gouverne? » - « Oui, le pédagogue que tu vois ici 1. » — « Un esclave, peut-être? » — « Sans doute; un des nôtres. » - « L'étrange chose, pour un homme libre, d'obéir à un esclave! Et en quoi consiste ce gouvernement qu'il exerce sur toi? » - « Il me conduit chez le maître d'école. » - « Est-ce que ces maîtres d'école aussi te commandent? » — « Assurément. » — Voilà bien des maîtres et des gouverneurs que ton père se plaît à t'imposer! Mais du moins, quand tu rentres à la maison près de ta mère, j'aime à croire que celle-ci, pour te voir heureux, te laisse toute liberté à l'égard de ses laines et de ses toiles, quand elle tisse? Elle ne t'empêche pas, j'imagine, de toucher à son métier ni à sa navette ni à aucun des instruments de son travail? »

Lysis se mit à rire : « Non seulement elle m'en empêche, Socrate, mais encore elle me corrigerait si j'y touchais. »

<sup>1.</sup> Le « pédagogue » était chargé d'accompagner et de surveiller l'enfant quand il sortait de la maison. C'était un simple esclave, parfois d'origine barbare et sachant mal le grec, parfois aussi sujet à l'intempérance, comme on le voit par les dernières lignes du Lysis.

διακωλύουσι τοθτο ποιείν δ ὰν βούλη; \*Ωδε δέ μοι λέγε. 208 α \*Ην ἐπιθυμήσης ἐπί τινος τῶν τοθ πατρὸς άρμάτων ὀχεῖσθαι λαβών τὰς ἡνίας, ὅταν άμιλλᾶται, οὐκ ἄν ἐῷἐν σε, ἀλλὰ διακωλύοιεν; — Μὰ Δί οὐ μέντοι ἄν, ἔφη, ἐῷεν. — 'Αλλὰ τίνα μήν; — Έστιν τις ἡνίοχος παρὰ τοθ πατρὸς μισθὸν φέρων. — Πῶς λέγεις; Μισθωτῷ μᾶλλον ἐπιτρέπουσιν ἢ σοὶ ποιεῖν ὅ τι ἄν βούληται περὶ τοὺς ἵππους, καὶ προσέτι αὐτοθ τούτου ἀργύριον τελοθσιν; — 'Αλλὰ τί μήν; ἔφη. — b 'Αλλὰ τοθ δρικοθ ζεύγους, οἷμαι, ἐπιτρέπουσίν σοι ἄρχειν, κὰν εὶ βούλοιο λαβών τὴν μάστιγα τύπτειν, ἐῷεν ἄν. — Πόθεν, ἢ δ' ὅς, ἐῷεν ; — Τί δέ; ἢν δ' ἐγώ οὐδενὶ ἔξεστιν αὐτοὺς τύπτειν; — Καὶ μάλα, ἔφη, τῷ ὀρεοκόμφ. — Δούλφ ὂντι ἢ ἐλευθέρφ; — Δούλφ, ἔφη.

- Kal δοθλον, ώς ἔοικεν, ήγοθνται περl πλείονος ἢ σὲ τὸν ύόν, και ἐπιτρέπουσι τὰ ἑαυτών μάλλον ἢ σοί, καὶ ἐῶσιν ποιείν 8 τι βούλεται, σὲ δὲ διακωλύουσι; Καί μοι ἔτι τόδε ο είπέ. Σὲ αὐτὸν ἐῶσιν ἄργειν σεαυτοθ, ἢ οὐδὲ τοθτο ἐπιτρέπουσί σοι; - Πῶς γάρ, ἔφη, ἐπιτρέπουσιν; - 'Αλλ' άργει τίς σου; - "Οδε, παιδαγωγός, έφη. - Μων δοθλος ον; - 'Αλλά τι μήν; 'Ημέτερός γε, ἔφη. - "Η δεινόν, ἢν δ' έγω, έλεύθερον όντα ύπο δούλου άρχεσθαι. Τί δέ ποιών αθ οθτος δ παιδαγωγός σου ἄρχει; - "Αγων δήπου, ἔφη, είς διδασκάλου. - Μων μή και οθτοί σου ἄρχουσιν, οί διδάσκαλοι; - Πάντως δήπου. - Παμπόλλους άρα σοι d δεσπότας και ἄρχοντας έκων ό πατήρ ἐφίστησιν. 'Αλλ' ἄρα, ἐπειδάν οἴκαδε ἔλθης παρά τὴν μητέρα, ἐκείνη σε ἐῷ ποιεῖν δ τι αν βούλη, εν' αὐτή μακάριος ής, ή περί τὰ ἔρια ή περί τὸν ίστόν, ὅταν ὑφαίνη; Οἔ τι γάρ που διακωλύει σε ἡ τῆς σπάθης ή της κερκίδος ή άλλου του των περί ταλασιουργίαν δργάνων ἄπτεσθαι. - Καί δς γελάσας Μά Δία, ἔφη, δ Σώκρατες, οὐ μόνον γε διακωλύει, άλλά και τυπτοίμην αν, ο

<sup>208</sup> a 5 τίνα BT: τί Schanz || a 6 μισθωτφ T: μισθωτή B || b 4 δώεν secl. Hirschig || e τ α, T: om. B.

« Par Héraclès, dis-je, aurais-tu commis quelque faute envers

ton père ou ta mère? » - « Jamais, par Zeus! »

— « Alors, quel peut être le motif qui les pousse à t'empècher si fort d'être heureux et de faire ce qui te plait? D'où vient qu'ils te tiennent tout le long du jour dans un esclavage perpétuel, et qu'en somme tu ne fais à peu près rien de ce que tu veux? Toutes tes richesses, au total, quelque grandes qu'elles soient, ne te servent à rien: tout le monde en dispose plus que toi-même et il n'est pas jusqu'à ta personne, si noble, qui ne soit confiée à la direction et aux soins d'autrui. Quant à toi, Lysis, tu n'es le maître de personne et tu ne fais rien de ce que tu désires. » — « C'est que

je n'ai pas encore l'âge, Socrate. »

« Cette raison, fils de Démophon, n'est pas décisive, car il est au moins un cas où ton père et ta mère s'en remettent à toi sans attendre les années. S'ils ont besoin de se faire lire ou écrire quelque chose, c'est toi, je suppose, qu'ils en chargent d'abord. Est-ce vrai? » — « Parfaitement. » — « Là, tu fais ce que tu veux : quand tu écris, tu commences par une lettre ou par une autre, comme il te plaît, et de même quand tu lis. Si tu prends ta lyre, je ne pense pas que ni ton père ni ta mère te désendent de tendre ou de relâcher les cordes ni de les toucher ou de les faire vibrer avec ton plectre selon ton goût. T'en empêchent-ils? » — « Non sans doute. » — « D'où vient donc que, dans ce cas, ils te laissent libre et que, tout à l'heure, ils t'imposaient leur volonté? » — « Cela tient sans doute à ce que je sais ces choses et non les autres. »

— « Soit, mon cher enfant. Ce n'est donc pas le nombre de tes années que ton père attend pour tout remettre entre tes mains; mais, le jour où il te jugera plus sage que lui, il se confiera lui-même à toi avec tout ce qu'il possède. » — « Je le crois, » dit-il. — « Bon. Et ton voisin, ne se conduira-t-il pas à ton égard par la même règle que ton père »

<sup>1.</sup> On sait la place que tenait la musique dans l'éducation athénienne. Cf. P. Girard, Education athénienne, p. 160-184. Aux yeux de Platon, cette étude de la musique, qu'il recommande aussi dans la République, devait avoir pour objet principal de soumettre les âmes à la loi du rythme, de les rythmiser, comme la gymnastique y soumettait les corps.

εὶ ἀπτοίμην. - Ἡράκλεις, ἢν δο ἐγώ, μῶν μή τι ἠδίκηκας τὸν πατέρα ἢ τὴν μητέρα; - Μὰ Δί οὐκ ἔγωγε, ἔφη.

- 'Αλλ' άντι τίνος μήν ούτω σε δεινώς διακωλύουσιν εὐδαίμονα είναι και ποιείν δ τι αν βούλη, και δι' ήμέρας δλης τρέφουσί σε αεί τω δουλεύοντα και ένι λόγω δλίγου ων έπιθυμείς οδδέν ποιοθντα; "Ωστε σοι, ώς ἔσικεν, οδτε τῶν χρημάτων τοσούτων δντων οὐδὲν ὄφελος, ἀλλά πάντες αὐτῶν μαλλον άρχουσιν ή σύ, οδτε τοθ σώματος οδτω γενναίου 209 a δντος, άλλά και τοθτο άλλος ποιμαίνει και θεραπεύει σύ δὲ ἄργεις οὐδενός, ὧ Λύσι, οὐδὲ ποιεῖς οὐδὲν ὧν ἐπιθυμεῖς, — Οὐ γάρ πω, ἔφη, ἡλικίαν ἔγω, ὧ Σώκρατες.

- Μή οὐ τοθτό σε, ὧ παῖ Δημοκράτους, κωλύη, ἐπεὶ τό γε τοσόνδε, ώς ἐγῷμαι, καὶ ὁ πατὴρ καὶ ἡ μήτηρ σοι ἐπιτρέπουσιν και οὐκ ἀναμένουσιν ἔως αν ήλικίαν ἔχης. Όταν γάρ βούλωνται αύτοῖς τι ἢ ἀναγνωσθῆναι ἢ γραφῆναι, σέ, ώς έγφμαι, πρώτον των έν τή οἰκία έπι τοθτο τάττουσιν. μ \*Η γάρ; - Πάνυ γ', ἔφη. - Οὐκοθν ἔξεστί σοι ἐνταθθ' δ τι αν βούλη πρώτον των γραμμάτων γράφειν καί δ τι αν δεύτερον και άναγιγνώσκειν ώσαύτως έξεστιν. Και ἐπειδάν, ώς ἐγῷμαι, τὴν λύραν λάβης, οὐ διακωλύουσί σε οὔτε δ πατήρ οδτε ή μήτηρ έπιτείναι τε και άνείναι ήν αν βούλη των χορδων, και ψήλαι και κρούειν τω πλήκτρω. "Η διακωλύουσιν; - Οὐ δῆτα. - Τί ποτ' ἄν οὖν εἴη, ὧ Λύσι, τὸ αΐτιον ὅτι ἐνταθθα μὲν οὐ διακωλύουσιν, ἐν οῖς δὲ ἄρτι ς έλέγομεν κωλύουσιν; - "Ότι, οίμαι, ἔφη, ταθτα μέν ἐπίσταμαι, έκείνα δ' οδ.

- Elev, ήν δ' έγω, & άριστε· οὐκ ἄρα τὴν ἡλικίαν σου περιμένει δ πατήρ ἐπιτρέπειν πάντα, ἀλλ' ἢ ἂν ἡμέρα ἡγήσηταί σε βέλτιον αύτοθ φρονείν, ταύτη ἐπιτρέψει σοι καὶ αύτὸν και τὰ αύτου. - Οζμαι ἔγωγε, ἔφη. - Εζεν, ἢν δ' ἐγώ' τί δέ; Το γείτονι δρ' ούχ δ αὐτὸς δρος δοπερ το πατρί περί

<sup>209</sup> a 4 πω rec. : που BTW | a 7 εχη; recc. : εχοις BTW | a 8 TI 7 Badham : TIVE BT.

d Quand il te jugera plus habile que lui à conduire une maison, te confiera-t-il la sienne ou en gardera-t-il la direction? »—
« Je crois qu'il me la confiera. »— « Et les Athéniens : ne penses-tu pas qu'ils te confieront leurs affaires quand ils jugeront ta capacité suffisante? »— « Je le pense. »

— « Par Zeus, que dirons-nous du grand-Roi? Son fils aîné doit lui succéder dans le gouvernement de l'Asie; cepen-

138

- e dant, quand sa viande est en train de bouillir et qu'il s'agit de mettre quelque ingrédient dans le bouillon, est-ce à ce fils qu'il s'adressera de préférence, ou bien à nous, étrangers, si nous allons le trouver et lui donner la preuve que nous sommes plus savants que son fils dans l'art de préparer les mets? » - « A nous, bien certainement. » - « A son fils, il défendra d'y mettre quoi que ce soit; quant à nous, s'il nous plaisait d'y jeter le sel à poignées, il nous laisserait faire. » - « Sans aucun doute. » - « Suppose que son fils vienne à souffrir des yeux; l'empêcherait-il d'y toucher, oui ou non, s'il le jugeait ignorant en médecine? » - « Il l'en empêcherait. » — « Nous, au contraire, s'il nous croyait médecins, il nous laisserait ouvrir l'œil malade et le saupoudrer de cendre tout à notre aise, bien convaincu que nous aurions raison. » — « C'est la vérité. » — « N'est-il pas certain, d'une manière générale, qu'il aurait plus de confiance en nous qu'en lui-même et en son fils, pour toutes les choses dans
- b La science, condition de l'amitié.

  a Ainsi donc, repris-je, mon cher Lysis, chaque fois que nous sommes en possession d'une science 1, tous s'en remettent à nous pour ce qui la concerne, Grecs et barbares, hommes et femmes, et nous agissons dans ce domaine comme il nous plaît, sans que personne ait l'idée de nous contrecarrer: là nous sommes libres nous-mêmes, et les autres nous obéissent; c'est vraiment notre propriété, car nous en récolterons les fruits. Au contraire, dans les choses dont l'intelligence

lesquelles nous lui paraîtrions en savoir plus qu'eux? » —

« Nécessairement, Socrate. »

r. Il s'agit ici plutôt encore d'un savoir pratique que d'une science proprement dite. Mais ce savoir suffit pour que celui qui le possède dispose d'un pouvoir efficace: par là, il devient « utile et bon » (ce dernier mot dans le sens grec, très voisin d'utile), comme on le voit σοθ; Πότερον οἴει αὐτὸν ἐπιτρέψειν σοι τὴν αὐτοθ οἰκίαν ἐ οἰκονομεῖν, ὅταν σε ἡγήσηται βέλτιον περὶ οἰκονομίας ἑαυτοθ φρονεῖν, ἢ αὐτὸν ἐπιστατήσειν; — Ἐμοὶ ἐπιτρέψειν οἶμαι. — Τί δ'; ᾿Αθηναίους οἴει σοι οὐκ ἐπιτρέψειν τὰ αὐτῶν, ὅταν αἰσθάνωνται ὅτι ἰκανῶς φρονεῖς; — Ἦχωγε.

- Πρός Διός, ήν δ' έγώ, τί ἄρα δ μέγας βασιλεύς; Πότερον τῷ πρεσθυτάτφ δεῖ, οῦ ἡ τῆς ᾿Ασίας ἀρχὴ γίγνεται, μαλλον αν ἐπιτρέψειεν έψομένων κρεών ο τι αν βούληται έμβαλείν είς τον ζωμόν, ή ήμιν, εί άφικόμενοι παρ' έκείνον θ ἐνδειξαίμεθα αὐτῷ ὅτι ἡμεῖς κάλλιον φρονοθμεν ἢ ὁ ὑὸς αθτού περί δψου σκευασίας; - "Ημίν δήλον δτι, ἔφη. -Και τον μέν γε οὐδ' αν σμικρον ἐάσειεν ἐμβαλεῖν' ἡμας δέ, καν εί βουλοίμεθα δραξάμενοι των άλων, έώη αν έμβαλείν. Πῶς γὰρ οὖ;
 Τί δ' εἰ τοὺς ὀφθαλμοὺς ὁ ὑὸς αὐτοῦ ἀσθενοί, ἄρα ἐώη ἄν αὐτὸν ἄπτεσθαι τῶν ἑαυτοθ ὀφθαλμῶν, μή ζατρικόν ήγούμενος, ή κωλύοι αν; - Κωλύοι αν. - 210 α Ήμας δέ γε εί δπολαμβάνοι ιατρικούς είναι, κάν εί βουλοίμεθα διανοίγοντες τους δφθαλμούς έμπάσαι τῆς τέφρας. οξμαι, οὐκ ἄν κωλύσειεν, ήγούμενος δρθώς φρονείν. - "Αληθή λέγεις. - "Αρ' οθν και τάλλα πάντα ήμιν έπιτρέποι αν μαλλον ή έαυτω και τω ύει, περί δσων αν δόξωμεν αὐτώ σοφώτεροι ἐκείνων είναι; — ᾿Ανάγκη, ἔφη, δ Σώκρατες.

— Οὕτως ἄρα ἔχει, ἢν δ' ἐγώ, ἃ φίλε Λύσι εἰς μὲν ταθτα, ὰ ἄν φρόνιμοι γενώμεθα, ἄπαντες ἡμῖν ἐπιτρέψουσιν, ἐ ελληνές τε καὶ βάρβαροι καὶ ἄνδρες καὶ γυναῖκες, ποιήσομέν τε ἐν τούτοις ὅ τι ἄν βουλώμεθα, καὶ οὐδεὶς ἡμᾶς ἐκὼν εῖναι ἐμποδιεῖ, ἀλλ' αὐτοί τε ἐλεύθεροι ἐσόμεθα ἐν αὐτοῖς καὶ ἄλλων ἄρχοντες, ἡμέτερά τε ταθτα ἔσται · ὀνησόμεθα γάρ ἀπ' αὐτῶν · εἰς ὰ δ' ἄν νοθν μὴ κτησώμεθα, οὖτε

d a οἰκονομεῖν Τ² : οἰκοδομεῖν BTW || οἰκονομίας Τ : οἰκοδομίας BW || d 8 ἐπιτρέψειεν ἐψομένων W (σκ emend.) : ἐπιτρέψειν ἐνεψομένων Β ἐπιτρέψειεν ἐν ἐψομένων Τ || δ τι Heindorf : ἐμδάλλειν δ τι BT || 240 a 1 ἰατρικόν rec. : ἰατρόν BTW || a 3 διανοίγοντες W : διαγαγόντες B διανόγοντες Τ || a 8 ἔχει Priscianus : ἔχοι BT.

nous fait défaut, personne ne nous laisse agir à notre gré, tous les embarras possibles nous sont suscités, non seulement c par les étrangers, mais par notre père et notre mère, par de plus proches encore si nous en pouvions imaginer de tels; nous y sommes esclaves des autres et elles ne sont pas vraiment à nous, car le profit ne nous en revient pas. Reconnaistu que les choses se passent ainsi?» — « Je le reconnais. »

— « Comment alors trouver des amis ? Quelle affection peut s'attacher à nous dans l'absence de toute qualité utile aux autres? » — « C'est impossible, en effet. » — « Toi-même, ni ton père ne peut t'aimer, ni personne ne peut aimer qui que ce soit en tant qu'inutile. » — « Je le crois. » — « Si donc tu deviens savant, mon enfant, tous les hommes seront pour toi des amis et des parents : car tu deviendras utile et bon. d Sinon, personne n'aura d'amitié pour toi, pas même ton père ni ta mère ni tes parents. Comment penser orgueilleusement de soi-même, mon cher Lysis, si l'on n'est pas encore capable de pensée? » — « C'est impossible. » — « Or, tant que tu as besoin d'un maître, ta pensée reste imparfaite. » — « Oui. » — « Tu ne saurais donc non plus penser orgueilleusement tant que tu es incapable de penser. » — « Par Zeus, Socrate, je suis de ton avis. »

A ces mots, je tournai les yeux vers Hippothalès et je faillis commettre une maladresse; car l'idée m'était venue de lui dire: Voilà, Hippothalès, la vraie manière de parler à celui qu'on aime: il faut l'abaisser et diminuer son mérite, au lieu de l'admirer bouche bée et de le gâter comme tu fais. Mais le voyant mal à l'aise et troublé par ce que nous disions, je me souvins qu'il avait désiré que sa présence ne fût pas remarquée de Lysis. Je me ressaisis donc et m'abs-

tins de lui parler.

Sur ces entresaites, Ménexène revint et reprit auprès de Lysis la place qu'il avait quittée. Lysis alors, dans un gracieux mouvement d'amitié enfantine, me dit à voix basse, en cachette de Ménexène: « Socrate, ce que tu m'as dit, répète le à Ménexène. » — « C'est toi-même qui le lui répèteras,

par la suite. Cette conception utilitaire de l'amitié est foncièrement grecque.

τις ήμιν ἐπιτρέψει περὶ αὐτὰ ποιείν τὰ ήμιν δοκοθντα, ἀλλ' ἐμποδιοθσι πάντες καθ' ὅ τι ἄν δύνωνται, οὔ μόνον οἱ ͼ ἀλλότριοι, ἀλλὰ καὶ ὁ πατήρ καὶ ἡ μήτηρ καὶ εἴ τι τούτων οἰκειότερόν ἐστιν, αὐτοί τε ἐν αὐτοις ἐσόμεθα ἄλλων ὑπήκοι, καὶ ἡμιν ἔσται ἀλλότρια οὐδὲν γὰρ ἀπ' αὐτῶν ὀνησόμεθα. Συγχωρεις οὕτως ἔχειν; — Συγχωρει.

— "Αρ' οῦν τω φίλοι ἐσόμεθα καί τις ἡμᾶς φιλήσει ἐν τούτοις, ἐν οῖς ἂν ὧμεν ἀνωφελεῖς; — Οὐ δῆτα, ἔφη. — Νῦν ἄρα οὐδὲ σὲ ὁ πατὴρ οὐδὲ ἄλλος ἄλλον οὐδένα φιλεῖ, καθ' ὅσον ἂν ἢ ἄχρηστος. — Οὐκ ἔοικεν, ἔφη. — 'Εὰν μὲν ἄρα σοφὸς γένη, ὧ παῖ, πάντες σοι φίλοι καὶ πάντες σοι οἰκεῖοι ἐ ἔσονται' χρήσιμος γὰρ καὶ ἀγαθὸς ἔσει' εἰ δὲ μή, σοὶ οῦτε ἄλλος οὐδεὶς οῦτε ὁ πατὴρ φίλος ἔσται οῦτε ἡ μήτηρ οῦτε οἱ οἰκεῖοι. Οῖόν τε οῦν ἐπὶ τούτοις, ὧ Λύσι, μέγα φρονεῖν, ἐν οῖς τις μήπω φρονεῖ; — Καὶ πῶς ἄν; ἔφη. — Εὶ δ' ἄρα σὺ διδασκάλου δέει, οὔπω φρονεῖς. — 'Αληθῆ. — Οὐδ' ἄρα μεγαλόφρων εῖ, εἴπερ ἄφρων ἔτι. — Μὰ Δία, ἔφη, ὧ Σώκρατες, οῦ μοι δοκεῖ.

— Καὶ ἐγὼ ἀκούσας αὐτοῦ ἀπέβλεψα πρὸς τὸν Ἱπποθάλη, α καὶ δλίγου ἐξήμαρτον ἐπῆλθε γάρ μοι εἰπεῖν ὅτι· Οὕτω χρή, διππόθαλες, τοῖς παιδικοῖς διαλέγεσθαι, ταπεινοῦντα καὶ συστέλλοντα, ἀλλὰ μὴ ἄσπερ σὰ χαυνοῦντα καὶ διαθρύπτοντα. Κατιδών οῦν αὐτὸν ἀγωνιῶντα καὶ τεθορυθημένον ὑπὸ τῶν λεγομένων, ἀνεμνήσθην ὅτι καὶ προσεστὰς λανθάνειν τὸν Λύσιν ἐβούλετο· ἀνέλαβον οῦν ἐμαυτὸν καὶ ἐπέσχον τοῦ λόγου.

Καὶ ἐν τούτφ ὁ Μενέξενος πάλιν ἣκεν, καὶ ἐκαθέζετο 211 a παρά τὸν Λύσιν, ὅθεν καὶ ἐξανέστη. Ὁ οὖν Λύσις μάλα παιδικῶς καὶ φιλικῶς, λάθρα τοῦ Μενεξένου, σμικρὸν πρός με λέγων ἔφη· ˚Ω Σώκρατες, ἄπερ καὶ ἐμοὶ λέγεις, εἰπὲ καὶ Μενεξένφ. — Καὶ ἐγὼ εἶπον· Ταθτα μὲν σὸ

C 6 galajon de rec. : galajones de BTW || d 5 oposet T : opdemos BW (sed of supraser. W).

répondis-je; car tu m'as écouté avec beaucoup d'attention. » - « C'est vrai, dit-il. » - « Essaie donc, dis-je, de garder mes paroles aussi fidèlement que possible dans ta mémoire afin de les lui rapporter clairement. Si quelque détail vient à h t'échapper, tu n'auras qu'à me le redemander à l'occasion. » - « C'est ce que je ne manquerai pas de faire, Socrate, et de bon cœur, sois-en sûr. Mais dis-lui quelque autre chose dont je puisse aussi faire mon profit, en attendant qu'il soit l'heure de rentrer. » — « Je t'obéirai, puisque tu l'exiges; mais n'oublie pas de venir à mon aide, si Ménexène essaie de me rétorquer: tu sais qu'il est grand disputeur. » - « Oui, par Zeus, il l'est terriblement, et c'est pour cela que je désire te voir c causer avec lui. » — « Pour que je me rende ridicule? » — « Non, mais pour que tu le remettes à sa place. » — « Comment m'y prendre? Ce n'est pas facile; Ménexène est un rude jouteur : il est l'élève de Ctésippe. Mais voici Ctésippe lui-même; ne le vois-tu pas? » - « Ne t'inquiète pas de lui, Socrate; cause avec Ménexène tout à ton aise. » -« Causons donc, repris-je. »

Comme nous parlions ainsi entre nous, Ctésippe nous interrompit: — « A quoi pensez-vous, dit-il, de garder ce festin pour vous seuls et de nous laisser en dehors de l'entretien? » d — « Entrez-y donc, repris-je. Lysis déclare ne pas bien saisir ma pensée, mais croit que Ménexène la comprendrait et désire

qu'on l'interroge. »

Début de la discussion avec Ménexène. — « Qu'est-ce qui t'empêche de l'interroger? » — « Soit; interrogeons-le. Je te prie de répondre, Ménexène, à une question. Depuis mon enfance, il est

une chose que j'ai toujours désirée; chacun a sa passion:
pour l'un, ce sont les chevaux, pour un autre les chiens,
pour un autre l'or ou les honneurs. Quant à moi, tous ces
objets me laissent froid; mais je désire passionnément acquérir des amis, et un bon ami me plairait infiniment plus que
la plus belle caille du monde, le plus beau des coqs, voire
même, par Zeus, le plus beau des chevaux ou des chiens. Je
crois, par le chien! que je préfèrerais un ami à tous les trésors

<sup>1.</sup> La discussion, avec Ménexène, va prendre un tour beaucoup plus abstrait que précédemment. Il ne s'agit plus de déterminer une

αὐτῷ ἐρεῖς, ὧ Λύσι πάντως γὰρ προσείγες τὸν νοθν. --Πάνυ μέν οὖν, ἔφη. - Πειρώ τοίνυν, ἢν δ' ἐγώ, ἀπομνημονεθσαι αὐτά δ τι μάλιστα, ἵνα τούτω σαφως πάντα εἴπης ' μ έὰν δέ τι αὐτῶν ἐπιλάθη, αῧθίς με ἀνερέσθαι ὅταν ἐντύχης πρώτον. — 'Αλλά ποιήσω, ἔφη, ταθτα, δ Σώκρατες, πάνυ σφόδρα, εὖ ἴσθι. ᾿Αλλά τι ἄλλο αὐτῷ λέγε, ἵνα καὶ ἐγὼ άκούω, εως αν οίκαδε ώρα ή άπιέναι. - 'Αλλά χρή ποιείν ταθτα, ἢν δ' ἐγώ, ἐπειδή γε καὶ σὸ κελεύεις ἀλλά ὅρα δπως ἐπικουρήσεις μοί, ἐάν με ἐλέγχειν ἐπιγειρῆ ὁ Μενέξενος ή οὐκ οἶσθα ὅτι ἐριστικός ἐστιν; -- Ναὶ μὰ Δία, ἔφη, σφόδρα γε. διά ταθτά τοι και βούλομαί σε αὐτῷ διαλέ- ς γεσθαι. - "Ινα, ήν δ' έγώ, καταγέλαστος γένωμαι; - Οὐ μά Δία, ἔφη, άλλ' ἵνα αὐτὸν κολάσης. — Πόθεν; ἢν δ' έγω οὐ βάδιον δεινός γὰρ δ ἄνθρωπος, Κτησίππου μαθητής. Πάρεστι δέ τοι αὐτός, οὐχ δράς; Κτήσιππος. — Μηδενός σοι, ἔφη, μελέτω, ὧ Σώκρατες, ἀλλ' ἴθι διαλέγου αὐτῷ. - Διαλεκτέον, ἢν δ' ἐγώ.

Ταθτα οθν ήμων λεγόντων πρὸς ήμας αὐτούς Τί ύμεις, ἔφη ὁ Κτήσιππος, αὐτώ μόνω έστιασθον, ήμιν δὲ οὐ μεταδίδοτον των λόγων; — ᾿Αλλὰ μήν, ἢν δ᾽ ἔγώ, μεταδο- ἀ τέον. Ὅδε γάρ τι ῶν λέγω οὐ μανθάνει, ἀλλά φησιν οἴεσθαι Μενέξενον εἰδέναι, καὶ κελεύει τοθτον ἔρωταν.

— Τί οῦν, ἢ δ' ὅς, οἰκ ἐρωτὰς; — 'Αλλ' ἐρήσομαι, ἢν δ' ἐγώ. Καί μοι εἰπέ, ὧ Μενέξενε, δ ἄν σε ἔρωμαι. Τυγχάνω γάρ ἐκ παιδὸς ἐπιθυμῶν κτήματός του, ὥσπερ ἄλλος ἄλλου. 'Ο μὲν γάρ τις ἵππους ἐπιθυμεῖ κτὰσθαι, δ δὲ κύνας, δ δὲ θ χρυσίον, δ δὲ τιμάς' ἐγὼ δὲ πρὸς μὲν ταθτα πράως ἔχω, πρὸς δὲ τὴν τῶν φίλων κτῆσιν πάνυ ἐρωτικῶς, καὶ βουλοίμην ἄν μοι φίλον ἀγαθὸν γενέσθαι μαλλον ἢ τὸν ἄριστον ἐν ἀνθρώποις ὅρτυγα ἢ ἀλεκτρυόνα, καὶ ναὶ μὰ Δία ἔγωγε μαλλον ἢ ἵππον τε καὶ κύνα' οἶμαι δέ, νὴ τὸν κύνα, μαλλον ἢ τὸ Δαρείου χρυσίον κτήσασθαι δεξαίμην πολύ πρότερον

212 a de Darius, tant je suis avide d'amitié. Aussi, quand je vous vois, Lysis et toi, je suis émerveillé et je vous proclame parfaitement heureux, d'avoir pu, tout jeunes, acquérir si vite et si facilement un pareil bien: toi, Ménexène, l'amitié si prompte et si profonde de Lysis, et Lysis la tienne. Pour moi, je suis si loin d'un pareil bonheur que je ne sais même pas comment on devient amis, et c'est la question que je veux te poser, à toi qui le sais par expérience.

L'ami est-il celui qui aime ou celui qui est aimé? Réponds-moi donc : Quand quelqu'un en aime un autre, lequel est l'ami, celui qui aime, ou celui qui est aimé? Ou bien n'y a-t-il aucune différence? »—

« A mon avis, dit-il, la distinction est impossible. » — « Que veux-tu dire? Tous les deux, selon toi, deviendraient amis par cela seul que l'un des deux aimerait l'autre? » — « Oui, dit-il, à ce qu'il me semble ». — « Comment? ne peut-il arriver qu'on aime sans être payé de retour? » — « Oui. » — « Et même que l'amour excite de la haine? C'est un sort que subissent, semble-t-il, nombre d'amants de la part de l'aimé : ils aiment avec passion et se croient ou dédaignés ou même détestés. N'est-ce pas ton opinion? » — « C'est la vérité

- détestés. N'est-ce pas ton opinion? » « C'est la vérité même. » « Ainsi, dans ce cas, l'un aime et l'autre est aimé? » « Oui. » « Lequel des deux est l'ami de l'autre? celui qui aime, qu'il soit dédaigné ou haï, ou celui qui est aimé? ou bien, dans ce cas, l'amitié existe-t-elle encore, si elle n'est pas réciproque? » « Je crois qu'elle n'existe plus. » « Alors, nous arrivons à contredire notre dopinion précédente. Car, tout à l'heure, nous disions que si l'un des deux aimait, tous deux étaient amis, et main-
- si l'un des deux aimait, tous deux étaient amis, et maintenant nous disons que, si tous deux n'aiment pas, ni l'un ni l'autre ne sont amis. » — « Je le crains, dit-il. » — « Ainsi, pas d'amitié si celui qui aime n'est payé de retour? » — « C'est probable. »

- « D'où il suit que nul ne peut être ami des chevaux si les

des conditions extérieures de l'amitié ou le profit qu'elle procure; il s'agit d'en analyser les causes générales et profondes, quelles que soient les formes variables qu'elle puisse revêtir.

1. Socrate s'adresse avant tout, en toute matière, à l'expérience

personnelle de son interlocuteur.

έταῖρον [μᾶλλον ἢ αὐτὸν Δαρεῖον]· οὕτως ἐγὼ φιλέταιρός τίς εἰμι. 'Υμᾶς οὖν ὁρῶν, σέ τε καὶ Λύσιν, ἐκπέπληγμαι 212 a καὶ εὐδαιμονίζω ὅτι οὕτω νέοι ὄντες οἷοί τ³ ἐστὸν τοῦτο τὸ κτῆμα ταχὺ καὶ ῥαδίως κτᾶσθαι, καὶ σύ τε τοῦτον οὕτω φίλον ἐκτήσω ταχύ τε καὶ σφόδρα, καὶ αὖ οῦτος σέ· ἐγὼ δὲ οὕτω πόρρω εἰμὶ τοῦ κτήματος, ὥστε οὐδ³ ὅντινα τρόπον γίγνεται φίλος ἔτερος ἑτέρου οἷδα, ἀλλὰ ταῦτα δὴ αὐτά σε Βούλομαι ἐρέσθαι ἅτε ἔμπειρον.

Καί μοι εἰπέ ἐπειδάν τίς τινα φιλή, πότερος ποτέρου φίλος γίγνεται, δ φιλών του φιλουμένου ἢ δ φιλούμενος του Β φιλοθντος. ἢ οὐδὲν διαφέρει; - Οὐδέν, ἔφη, ἔμοιγε δοκεῖ διαφέρειν. - Πως λέγεις; ην δ' έγω άμφότεροι άρα άλλήλων φίλοι γίγνονται, ἐάν μόνος ὁ ἕτερος τὸν ἔτερον φιλή ; - \*Εμοιγε, ἔφη, δοκεί. - Τί δέ; Οὐκ ἔστιν φιλοθντα μή ἀντιφιλεισθαι ύπο τούτου δν αν φιλή; - "Εστιν. - Τί δέ; "Αρα ἔστιν και μισείσθαι φιλοθντα; Οίόν που ἐνίστε δοκοθσι και οί έρασται πάσχειν πρός τά παιδικά φιλοθντες γάρ ώς οδόν τε μάλιστα οί μεν οδονται ούκ άντιφιλείσθαι, ο οί δὲ καὶ μισείσθαι ἡ οὐκ ἀληθὲς δοκεί σοι τοθτο; -Σφόδρα γε, ἔφη, ἀληθές. — Οὐκοθν ἐν τῷ τοιούτῳ, ἢν δ' έγω, δ μέν φιλεί, δ δέ φιλείται; - Ναί, - Πότερος οθν αὐτῶν ποτέρου φίλος ἐστίν; δ φιλῶν τοθ φιλουμένου, ἐάν τε μή ἀντιφιλήται ἐάν τε καὶ μισήται, ἢ ὁ φιλούμενος τοθ φιλούντος; ή οὐδέτερος αὖ ἐν τῷ τοιούτῷ οὐδετέρου φίλος ἐστίν, ἄν μὴ ἀμφότεροι ἀλλήλους φιλωσιν ; - "Εοικε γοθν ούτως ἔχειν. — 'Αλλοίως ἄρα νθν ήμιν δοκεί ή πρό- 4 τερον ἔδοξεν. Τότε μέν γάρ, εὶ ὁ ἔτερος φιλοῖ, φίλω είναι ἄμφω νθν δέ, αν μή άμφότεροι φιλωσιν, οδδέτερος φίλος. Κινδυνεύει, ἔφη.
 Οὐκ ἄρα ἐστὶν φίλον τῷ φιλοθντι οδδέν μή οδκ άντιφιλούν. - Οδκ ξοικέν. - Οδδ' άρα φίλιπποί είσιν οθς αν οί ἵπποι μή άντιφιλωσιν, οδδέ φιλόρ-

 <sup>8</sup> μάλλον — Δαρείον seel. Schenz. || 212 a 3 σύ τε Heindorf: σύ lb BT || b 4 μόνος < μόνον > C. Schmidt || c τ οί μεν Heindorf: ολόμενος BT || c 4 πότερος Hirschig: ὁπότερος BT || c 6 μη H. Müller: καὶ BT.

chevaux ne l'aiment, ami des cailles, des chiens, du vin, de la gymnastique ou de la sagesse, si la sagesse ne lui rend la e pareille, ainsi que tout le reste. Ou bien faut-il dire que l'on aime ces objets sans qu'ils vous soient amis, et que le poète a menti quand il disait :

« Heureux ceux à qui sont amis les enfants, les chevaux à l'ongle unique, les chiens de chasse et l'hôte étranger? 1 »

- « Je ne crois pas qu'il ait menti, » dit-il. - « Ces vers te paraissent vrais? » — « Oui. » — « Donc, ce qui est aimé est l'ami de ce qui aime, mon cher Ménexène, même si l'aimé ne rend pas l'amour ou ne rend que la haine. Par exemple, les enfants nouveau-nés, encore incapables d'affection, mais quelquesois pleins de colère contre leur père ou leur mère quand ceux-ci les corrigent, sont ce que leurs parents aiment le plus au monde jusque dans le moment de ces grandes colères. » — « Je suis tout à fait de ton avis. » — « L'ami est donc celui qui est aimé, non celui qui aime. » - « C'est vraisemblable. » - « L'ennemi, c'est celui qui est détesté, non celui qui déteste. » — « Je le crois. » — « Il arrive donc souvent que notre ennemi nous soit cher, et que nous soyons haïs de ceux qui nous sont chers, de sorte que nous sommes les b amis de nos ennemis et les ennemis de nos amis, s'il est vrai que l'ami soit celui qui est aimé et non celui qui aime. Cependant, c'est une chose singulièrement contradictoire, et plutôt même impossible, d'être l'ennemi de son ami et l'ami de son ennemi. » — « Je crois que tu as raison, Socrate. » — « Puisque c'est impossible, il faut avouer que celui qui aime est l'ami de celui qui est aimé. » — « Sans doute. » — « Et que celui qui hait est l'ennemi de celui qui est haï. » - « Nécessairement. » — « De telle sorte que nous voici ramenés de c force à notre première déclaration, que nous pouvons être l'ami de qui n'est pas notre ami, parfois même de notre ennemi, lorsque nous aimons qui ne nous aime pas ou qui nous hait; et que souvent, par contre, nous pouvons être l'ennemi de qui ne nous hait pas ou même nous aime, lorsque nous haïssons qui n'a pour nous aucune haine ou peut-être même a pour nous de l'amitié. » — « C'est probable. »

<sup>1.</sup> Vers de Solon.

τυγες, οὐδ' αὖ φιλόκυνές γε καὶ φίλοινοι καὶ φιλογυμνασταὶ καὶ φιλόσοφοι, ἄν μὴ ἡ σοφία αὐτοὺς ἀντιφιλῆ. "Η φιλοθσι μὲν ταθτα ἕκαστοι, οὐ μέντοι φίλα ὄντα, ἀλλὰ ψεύδεθ' δ εποιητής, δς ἔφη.

δλβιος, δη παιδές τε φίλοι και μ'ώνυχες ίπποι και κύνες άγρευται και ξένος άλλοδαπός;

— Οὐκ ἔμοιγε δοκεῖ, ἢ δ' ὅς. — ᾿Αλλ' ἀληθῆ δοκεῖ λέγειν σοι; — Ναί.

— Τὸ φιλούμενον ἄρα τῷ φιλοῦντι φίλον ἐστίν, ὡς ἔοικεν, η Μενέξενε, ἐάν τε μὴ φιλῆ ἐάν τε καὶ μισῆ· οῖον καὶ τὰ νεωστὶ γεγονότα παιδία, τὰ μὲν οὐδέπω φιλοῦντα, τὰ δὲ καὶ μισοῦντα, ὅταν κολάζηται ὑπὸ τῆς μητρὸς ἢ ὑπὸ τοῦ 213 α πατρός, ὅμως καὶ μισοῦντα ἐν ἐκείνω τῷ χρόνω πάντων μάλιστά ἐστι τοῖς γονεῦσι φίλτατα. — Ἦροιγε δοκεῖ, ἔφη, οὕτως ἔχειν. — Οὐκ ἄρα ὁ φιλῶν φίλος ἐκ τούτου τοῦ λόγου, ἀλλ' ὁ φιλούμενος. — Ἦροικεν. — Καὶ ὁ μισούμενος ἐχθρὸς ἄρα, ἀλλ' οὐχ ὁ μισῶν. — Φαίνεται. — Πολλοὶ ἄρα ὑπὸ τῶν ἐχθρῶν φιλοῦνται, ὑπὸ δὲ τῶν φίλων μισοῦνται, καὶ τοῖς μὲν ἐχθροῖς φίλοι εἰσίν, τοῖς δὲ φίλοις ἐχθροῖ, εὶ τὸ φιλού ἡ μενον φίλον ἐστίν, ἀλλὰ μὴ τὸ φιλοῦν. Καίτοι πολλὴ ἀλογία, ῷ φίλε ἑταῖρε, μαλλον δέ, οῖμαι, καὶ ἀδύνατον, τῷ τε φίλω ἐχθρὸν καὶ τῷ ἐχθρῷ φίλον εἶναι. — ᾿Αληθῆ, ἔφη, ἔοικας λέγειν, ῷ Σωκρατες.

— Οὐκοῦν εἶ τοῦτ᾽ ἀδύνατον, τὸ φιλοῦν ἄν εἴη φίλον τοῦ φιλουμένου. — Φαίνεται. — Τὸ μισοῦν ἄρα πάλιν ἐχθρὸν τοῦ μισουμένου. — ᾿Ανάγκη. — Οὐκοῦν ταὐτὰ ἡμῖν συμβήσεται ἀναγκαῖον εῗναι ὁμολογεῖν, ἄπερ ἐπὶ τῶν πρότερον, ο πολλάκις φίλον εἶναι μἡ φίλου, πολλάκις δὲ καὶ ἐχθροῦ, ὅταν ἢ μἡ φιλοῦν τις φιλἢ ἢ καὶ μισοῦν φιλἢ πολλάκις δ᾽ ἔχθρὸν εἶναι μἡ ἐχθροῦ ἢ καὶ φίλου, ὅταν ἢ μἡ μισοῦν τις μισῆ ἢ καὶ φιλοῦν μισῆ. — Κινδυνεύει, ἔφη.

6 8 μη add. Schanz || 243 a 6 μισών recc.: φιλών BTW || c 4-5 η μη μισούν τις μιση recc.: η μη μισούν τις Cornarius η μισούν τις φιλή BT.

— « Comment sortir de là, repris-je, si tes amis ne sont ni ceux qui aiment, ni ceux qui sont aimés, ni ceux qui à la fois aiment et sont aimés, et s'il faut chercher ailleurs ceux qui sont amis entre eux? » — « Par Zeus, Socrate, je ne sais trop que répondre. » — « Peut-être, Ménexène, avons-nous mal dirigé toute cette recherche. » — « Je le crois, en effet, Socrate », dit Lysis, qui rougit en disant ces mots : il me parut en effet que cette interruption lui était échappée malgré lui dans l'ardeur de son attention, qui n'avait cessé d'être visible.

Conversation avec Lysis: les opinions des poètes. La ressemblance. Désireux donc de donner quelque relâche à Ménexène et charmé par la curiosité sérieuse de son ami, j'engageai l'entretien avec Lysis et je lui dis : — « Tu as raison, Lysis, de dire que, si nous

143.

nous égarer ainsi. Il faut donc changer de route, car c'est une route difficile que celle où notre recherche s'était engagée. Prenons plutôt celle où nous avons fait quelques pas et interrogeons les poètes. Les poètes, en effet, sont les pères de toute science et nos guides. Ils ont sur l'amitié, lorsqu'une fois elle est née, de belles maximes; mais c'est la divinité elle-même, à les en croire, qui la fait naître, en poussant les amis l'un vers l'autre:

avions bien conduit notre examen, nous aurions évité de

Toujours un dieu pousse le semblable vers le semblable 1,

- b et il le lui fait connaître: as-tu déjà lu ces vers ? » « Oui, » dit-il. « Tu connais sans doute aussi les écrits des savants, où ilest dit pareillement que le semblable est toujours et nécessairement l'ami du semblable ? Je parle de ceux qui ont discouru et écrit sur l'origine des choses et sur le Tout ². » « Oui. » « N'est-il pas vrai qu'ils ont raison ? » « Peut-être, » dit-il.
  - « Peut-être à moitié raison, mais peut-être aussi tout à fait, si nous savons les entendre. Il nous semble que le
    - 1. Od., XVII, 218.
  - 2. Il s'agit ici des physiciens d'Ionie, des Éléates, et des autres anciens philosophes, y compris Empédocle d'Agrigente. On sait la place que faisait Empédocle à l'Amitié (φιλία) et à la Querelle (νετχος) dans son système du monde.

— Τί οὖν δὴ χρησώμεθα, ἢν δὶ ἐγώ, εὶ μήτε οἱ φιλοῦντες φίλοι ἔσονται μήτε οἱ φιλούμενοι μήτε οἱ φιλοῦντές τε καὶ φιλούμενοι, ἀλλὰ καὶ παρὰ ταῦτα ἄλλους τινὰς ἔτι φήσομεν εἶναι φίλους ἀλλήλοις γιγνομένους; — Οὐ μὰ τὸν Δία, ἔφη, ἃ Σώκρατες, οὐ πάνυ εὐπορῶ ἔγωγε. — Ἦρα μή, ἢν δὶ ἔγώ, ἃ Μενέξενε, τὸ παράπαν οὐκ δρθῶς ἐζητοῦμεν; — ἀ Οὐκ ἔμοιγε δοκεῖ, ἔφη, ἃ Σώκρατες, ὁ Λύσις. Καὶ ἄμα εἶπὼν ἠρυθρίασεν: ἐδόκει γάρ μοι ἄκοντὶ αὐτὸν ἐκφεύγειν τὸ λεχθὲν διὰ τὸ σφόδρα προσέχειν τὸν νοῦν τοῖς λεγομένοις: δῆλος δὶ ἢν καὶ ὅτε ἡκροῶτο οὕτως ἔχων.

Έγὼ οῦν βουλόμενος τόν τε Μενέξενον ἀναπαθσαι καὶ ἐκείνου ἡσθεὶς τῆ φιλοσοφία, οὕτω μεταβαλὼν πρὸς τὸν Λύσιν ἐποιούμην τοὺς λόγους, καὶ εἶπον — ρ Λύσι, θ ἀληθῆ μοι δοκεῖς λέγειν ὅτι εἰ ὀρθῶς ἡμεῖς ἐσκοποθμεν, οὐκ ἄν ποτε οὕτως ἐπλανώμεθα. ᾿Αλλὰ ταύτη μὲν μηκέτι ἴωμεν καὶ γὰρ χαλεπή τίς μοι φαίνεται ὥσπερ ὁδὸς ἡ σκέψις ἢ δὲ ἐτράπημεν, δοκεῖ μοι χρῆναι ἰέναι, σκοποθντας [τὰ] κατὰ τοὺς ποιητάς οῦτοι γὰρ ἡμῖν ὤσπερ πατέρες τῆς σοφίας 214 a εἰσιν καὶ ἡγεμόνες. Λέγουσι δὲ δήπου οὐ φαύλως ἀποφαινόμενοι περὶ τῶν φίλων, οῖ τυγχάνουσιν ὅντες ἀλλὰ τὸν θεὸν αὐτόν φασιν ποιεῖν φίλους αὐτούς, ἄγοντα παρ' ἀλλήλους. Λέγουσι δὲ πως ταθτα, ὡς ἐγῷμαι, ὧδί:

αλεί τοι τὸν ὁμοῖον ἄγει θεὸς ὡς τὸν ὁμοῖον καὶ ποιεῖ γνώριμον ἢ οὐκ ἐντετύχηκας τούτοις τοῖς ἔπε- b σιν; — "Εγωγ", ἔφη.

— Οὐκοῦν και τοῖς τῶν σοφωτάτων συγγράμμασιν ἐντετύχηκας ταθτα ταὐτά λέγουσιν, ὅτι τὸ ὁμοῖον τῷ ὁμοίῳ ἀνάγκη ἀεὶ φίλον εἶναι; Εἰσιν δέ που οῦτοι οἱ περὶ φύσεως τε και τοῦ ὅλου διαλεγόμενοι και γράφοντες. — ᾿Αληθῆ, ἔφη, λέγεις. — ᾿Αρ᾽ οῦν, ἢν δ᾽ ἐγώ, εδ λέγουσιν; — Ἦσως, ἔφη.

d 2 ἔφτ, & Σ. Heindorf: & Σ., ἔφτ, rec.: ἔφτ, om. BT || e 5 σχοπούντας Schleiermacher: σχοπούντα BT || τὰ secl. Heindorf || 214 b 4 ταῦτα ταὐτὰ Heindorf: ταῦτα αὐτὰ BT.

méchant est d'autant plus ennemi du méchant qu'il s'en c approche et le fréquente davantage. Le méchant, en effet, commet l'injustice; or il est impossible que celui qui commet l'injustice et celui qui la subit soient amis. Qu'en penses-tu? »— « C'est vrai. »— « Ainsi la moitié de cette pensée serait fausse, s'il est vrai que les méchants soient semblables entre eux. »— « Tu dis vrai. »

« Je suppose qu'ils ont voulu dire que les bons sont semblables entre eux et amis, mais que les méchants, ainsi qu'on le dit d'eux en général, ne sont même pas d'accord avec deux-mêmes, toujours furieux et déséquilibrés. Or ce qui n'a même pas de ressemblance ni d'accord avec soi-même ne saurait guères ressembler à autrui ni lui être ami. Ne penses-tu pas ainsi? » — « Oui. » — « Ce qu'ils veulent dire, selon moi, mon cher Lysis, en disant que le semblable est ami du semblable, c'est qu'il ne peut exister d'amitié qu'entre les bons, mais que le méchant ne saurait avoir d'amitié véritable ni avec les bons ni avec les méchants ¹. Sommes-nous d'accord ? » — Il fit un signe d'assentiment. — « Nous savons maintenant e qui sont les amis : notre raisonnement nous indique que ce sont les bons. » — « C'est tout à fait mon opinion, » dit-il. — « Je le crois aussi; cependant il me vient un scrupule.

vois. Le semblable est-il ami du semblable en tant que semblable, et est-il utile comme tel à son ami considéré sous cet aspect? Ou plutôt: le semblable peut-il procurer au semblable, en tant qu'ils sont semblables, aucun bien ou aucun mal que celui-ci ne puisse se procurer à lui-même? Peut-il éprouver quoi que ce soit qui ne puisse lui venir de lui-même? Comment des êtres de ce genre pourraient-ils tirer l'un de l'autre quelque satisfaction, puisqu'ils ne peuvent être d'aucune aide l'un à l'autre? Est-ce possible? » — « Non. » — Mais sans satisfaction, que devient l'amitié? » — « Elle est impossible. » — « Alors le semblable n'est pas ami du semblable, et si le bon est ami du bon, c'est en tant que bon, non en

Courage donc, par Zeus, examinons la difficulté que j'entre-

<sup>1.</sup> Chez Empédocle, la ressemblance dont il s'agit est plutôt physique. Socrate, selon son habitude, ne s'intéresse qu'aux choses morales. Les anciens philosophes, au contraire, sont surtout des physiciens ou des métaphysiciens.

- "Ισως, ην δ' έγώ, τὸ ημισυ αὐτοῦ, ἴσως δὲ καὶ πῶν, ἀλλ' ήμεις οὐ συνίεμεν. Δοκεί γάρ ήμιν δ γε πονηρός τῷ πονηρῷ, δσφ αν έγγυτέρω προσίη και μαλλον δμιλή, τοσούτφ έχθίων ο γίγνεσθαι. 'Αδικεί γάρ' άδικοθντας δὲ καὶ άδικουμένους άδύνατόν που φίλους εΐναι. Ούχ ούτως; - Ναί, ή δ' δς - Ταύτη μέν αν τοίνυν τοθ λεγομένου τὸ ήμισυ οὐκ άληθές είη, είπερ οί πονηροί άλλήλοις δμοίοι. — 'Αληθή λέγεις. — Αλλά μοι δοκοβσιν λέγειν τούς άγαθούς δμοίους είναι άλλήλοις και φίλους, τούς δέ κακούς, ὅπερ και λέγεται περι αὐτῶν, μηδέποτε δμοίους μηδ' αὐτούς αύτοῖς είναι, άλλ' ἐμπλήκτους τε και άσταθμήτους. δ δέ αὐτὸ αύτῷ ἀνόμοιον εἴη και d διάφορον, σχολή  $\gamma' < ἄν > τω ἄλλω δμοΐον ή φίλον γένοιτο·$ ή οὐ και σοι δοκεί οὕτως ; - "Εμοιγ', ἔφη. - Τοῦτο τοίνυν αίνιττονται, ώς έμοι δοκοθσιν, Ε έταιρε, οι το όμοιον τι δμοίφ φίλον λέγοντες, ώς δ άγαθὸς τῷ άγαθῷ μόνος μόνφ φίλος, δ δὲ κακὸς οὖτε ἀγαθῷ οὖτε κακῷ οὐδέποτε εἰς άληθη φιλίαν ἔργεται. Συνδοκεί σοι; - Κατένευσεν. -Εχομεν ἄρα ἤδη τίνες εἰσίν οἱ φίλοι δ γὰρ λόγος ἡμῖν σημαίνει δτι οδ αν δοιν άγαθοί. - Πάνυ γε, έφη, δοκεί.

- Kal έμοί, ἢν δ' ἐγώ· καίτοι δυσχεραίνω τί γε ἐν αὐτῷ· φέρε οθν, & πρός Διός, ζδωμεν τί και ύποπτεύω. Ο δμοίος τω δμοίω καθ' 8σον δμοίος φίλος, και ἔστιν χρήσιμος δ τοιοθτος τω τοιούτω; Μαλλον δέ ωδε δτιοθν δμοίον δτφοθν δμοίφ τίνα ἀφελίαν [ἔχειν] ἢ τίνα βλάβην ἂν ποιῆσαι δύναιτο, δ μή και αὐτὸ αὐτῷ; ἢ τί ἄν παθεῖν, δ μή και όφ' αύτοθ πάθοι; Τά δή τοιαθτα πως αν δπ' άλλήλων 215 α άγαπηθείη, μηδεμίαν ἐπικουρίαν άλλήλοις ἔχοντα; Εστιν δπως; - Οὐκ ἔστιν. - "Ο δὲ μή ἀγαπῶτο, πῶς φίλον; -Οὐδαμῶς. — 'Αλλά δη δ μέν δμοΐος τῷ δμοίω οὐ φίλος' δ δέ άγαθός τι άγαθι καθ' όσον άγαθός, οὐ καθ όσον δμοίος, φίλος αν εξη; - "Ισως. - Τι δέ; Ούχ δ άγαθός, καθ'

b 9 of TW : om. B || C t noonin T : noonin B || d t elin T : av str. B d a av add. Bokker | e 6 tyzev seel. Schanz : tyzev B tyze T.

tant que semblable? » — « Probablement. » — « Mais quoi ? Le bon, en tant que bon, ne se sussit-il pas à lui-même? » — « Oui. » — « Celui qui se suffit à lui-même n'a besoin de rien b en tant qu'il se suffit? » — « C'est évident. » — « Celui qui n'a besoin de rien ne saurait recevoir du dehors aucune satisfaction? » — « Non ». — « Il ne saurait donc aimer ce qui ne lui donne aucune satisfaction? » — « Non certes. » — « Or celui qui n'aime pas n'est pas un ami? » — « Il ne semble pas. » — « Comment donc les bons seraient-ils amis des bons le moins du monde, à notre avis, si l'absence de l'un n'est point pénible à l'autre (car chacun d'eux se sussit, même isolé), et si leur réunion ne leur procure aucun avantage? Comment deux êtres de cette sorte attacheraient-ils un c grand prix à leur intimité? » — « C'est impossible, en effet. » - « Ils ne seraient donc pas amis, puisqu'ils feraient peu de cas l'un de l'autre. » — « C'est la vérité. »

— « Vois, Lysis, dans quel piège nous sommes pris. Nous serions-nous trompés du tout au tout? » — « Que veux-tu dire? » — « J'ai naguère entendu affirmer (le souvenir m'en revient à l'instant) que le semblable était en guerre perpétuelle avec le semblable et les bons avec les bons; et celui qui parlait ainsi s'appuyait sur le témoignage d'Hésiode, qui a dit:

Le potier hait le potier, l'aède hait l'aède, et le pauvre hait le pauvre 1;

et il ajoutait qu'il en est de même en tout; que par une nécessité universelle, la jalousie, les querelles, l'hostilité règnent entre les choses les plus semblables, comme l'amitié entre les plus différentes; que le pauvre est forcé d'être l'ami du riche, le faible du fort pour en obtenir du secours, ainsi e que le malade du médecin, et que tout ignorant recherche et aime le savant. Il poursuivait en termes plus imposants, déclarant qu'il s'en fallait de tout que le semblable ne fût l'ami du semblable, que la vérité était précisément à l'opposé, et qu'en réalité c'était les contraires les plus extrêmes qui étaient les plus amis. Il disait que chaque chose aspirait à son con-

d

<sup>1.</sup> Hésiode, Travaux, v. 25.

δσον ἀγαθός, κατὰ τοσοθτον ἱκανὸς ἄν εἴη αῦτῷ; — Ναί.
— Ὁ δέ γε ἱκανὸς οὐδενὸς δεόμενος κατὰ τὴν ἱκανότητα.
— Πῶς γὰρ οὔ; — Ὁ δὲ μή του δεόμενος οὐδέ τι ἀγαπώη ϸ ἄν. — Οὐ γὰρ οὖν. — Ὁ δὲ μή ἀγαπῶν οὐδ' ἄν φιλοί. — Οὐ δῆτα. — Ὁ δὲ μὴ φιλῶν γε οὔ φίλος. — Οὐ φαίνεται.
— Πῶς οὖν οἱ ἀγαθοὶ τοῖς ἀγαθοῖς ἡμῖν φίλοι ἔσονται τὴν ἀρχήν, οῦ μήτε ἀπόντες ποθεινοὶ ἀλλήλοις, ἱκανοὶ γὰρ ἑαυτοῖς καὶ χωρὶς ὄντες, μήτε παρόντες χρείαν αὐτῶν ἔχουσιν; Τοὺς δὴ τοιούτους τίς μηχανὴ περὶ πολλοῦ ποιεῖσθαι ἀλλήλους; — Οὐδεμία, ἔφη. — Φίλοι δέ γε οὐκ ἄν εἶεν μὴ περὶ πολλοῦ ποιούμενοι ἑαυτούς. — ᾿Αληθῆ. ο

— "Αθρει δή, & Λύσι, πῆ παρακρουόμεθα. "Αρά γε δλφ τινὶ ἐξαπατώμεθα; — Πῶς δή; ἔφη. — "Ηδη ποτέ του ἤκουσα λέγοντος, καὶ ἄρτι ἀναμιμνήσκομαι, ὅτι τὸ μὲν ὁμοῖον τῷ ὁμοίφ καὶ οἱ ἀγαθοὶ τοῖς ἀγαθοῖς πολεμιώτατοι εἶεν' καὶ δἡ καὶ τὸν Ἡσίοδον ἐπήγετο μάρτυρα, λέγων ὡς ἄρα

και κεραμεύς κεραμεί κοτέει και ἀοιδὸς ἀοιδῷ και πτωχὸς πτωχῷ,

d

καὶ τάλλα δὴ πάντα οὕτως ἔφη ἀναγκαῖον εἶναι μάλιστα τὰ δμοιότατα < πρὸς > ἄλληλα φθόνου τε καὶ φιλονεικίας καὶ ἔχθρας ἐμπίμπλασθαι, τὰ δ᾽ ἀνομοιότατα φιλίας. Τὸν γὰρ πένητα τῷ πλουσίῳ ἀναγκάζεσθαι φίλον εἶναι καὶ τὸν ἀσθενῆ τῷ ἰσχυρῷ τῆς ἐπικουρίας ἔνεκα, καὶ τὸν κάμνοντα τῷ ἰατρῷ· καὶ πάντα δὴ τὸν μὴ εἰδότα ἀγαπαν τὸν εἰδότα καὶ φιλεῖν. Καὶ δὴ καὶ ἔτι ἐπεξήει τῷ λόγῳ μεγαλοπρεπέστερον, λέγων ὡς ἄρα παντὸς δέοι τὸ ὁμοῖον τῷ δμοίῳ φίλον εἶναι, ἀλλ᾽ αὐτὸ τὸ ἐναντίον εἴη τούτου· τὸ γὰρ ἐναντιώτατον τῷ ἐναντιωτάτῳ εἶναι μάλιστα φίλον. Ἐπιθυμεῖν γὰρ τοῦ τοιούτου ἕκαστον, ἀλλ᾽ οὐ τοῦ δμοίου· τὸ μὲν γὰρ ξηρὸν ὑγροῦ, τὸ δὲ ψυχρὸν θερμοῦ, τὸ δὲ πικρὸν γλυκέος, τὸ δὲ

245 b 2 δ δὲ μὰ ἀγαπῶν Schleiermacher : δ δὲ μὰ ἀγαπῶν BT '|
d 3 πρὸς add. rec. || e ι φιλετν TW : φιλετν καὶ φιλει ... B φ. κ.
φιλετνθαι B² || e 4 ἐπιθυμετν TW : ἐπιθυμεῖ B.

traire, non à son semblable: le sec à l'humide, le froid au chaud, l'amer au doux, l'aigu à l'émoussé, le vide au plein, le plein au vide; et ainsi de suite, attendu que le contraire se nourrissait du contraire, tandis que le semblable n'avait aucun profit à tirer du semblable. Et certes, mon cher, en parlant de la sorte, il faisait de l'effet, car il parlait bien <sup>1</sup>. Mais vous, dis-je, que vous en semble ? » — « C'est fort beau, dit Ménéxène, à l'entendre ainsi présenter. » — « Dironsnous donc que le contraire est essentiellement l'ami du contraire ? » — « Sans doute. »

146

— « Soit. Mais ne trouves-tu là rien d'étrange, Ménexène? Quelle joie nous allons procurer à ces merveilleux savants, les dénicheurs de contradictions?! Comme ils vont se jeter sur nous et nous demander s'il est rien qui soit plus contradictoire que l'hostilité et l'amitié! Que leur répondrons-nous? Ne serons-nous pas forcés d'avouer qu'ils ont raison? » — « Évidemment. » — « Quoi! diront-ils, l'ennemi est ami de l'ami, et l'ami est ami de l'ennemi? » — « Ni l'un ni l'autre. » — « Le juste est ami de l'injuste, la tempérance de l'intempérance, le bien du mal? » — « Il me paraît impossible qu'il en soit ainsi. » — « Cependant. si c'est de l'opposition que naît l'amitié, il faut bien que ces choses opposées soient amies. » — « La conséquence est forcée, en effet. » — « Ainsi, ni le semblable n'est ami du semblable, ni le contraire ne l'est du contraire. » — « Cela paraît probable. »

- C Le beau et le bien. « Poursuivons notre recherche. Peutêtre l'amitié est-elle tout autre chose que ce que nous supposons : ce qui devient ami du bien, c'est peutêtre ce qui n'est ni le bien ni le mal. » « Comment l'entends-tu? « « Par Zeus, je n'en sais rien; j'ai comme le vertige au milieu de ces obscurités du raisonnement, et je me demande s'il ne faut pas dire, avec le vieux proverbe, que le beau nous est ami. Mais le beau ressemble à un corps douple, lisse et frotté d'huile : il glisse entre nos mains et nous échappe, conformément à sa nature. Je dis donc que le bien est beau. N'est-ce pas ton avis? » « Tout à fait. »
  - 1. Ces théories sont celles d'Héraclite d'Ephèse.
  - 2. Allusion propable à quelque ouvrage sophistique sur les anti logies.

δξύ ἀμβλέος, τὸ δὲ κενὸν πληρώσεως, καὶ τὸ πλῆρες δὲ κενώσεως καὶ τἆλλα οὕτω κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον. Τροφὴν γὰρ εἶναι τὸ ἐναντίον τῷ ἐναντίφ· τὸ γὰρ ὁμοῖον τοῦ ὁμοίου οὐδὲν ἄν ἀπολαθσαι. Καὶ μέντοι, ὧ ἑταῖρε, καὶ κομψὸς ἐδόκει 216 a εἶναι ταθτα λέγων εῧ γὰρ ἔλεγεν. Ύμῖν δέ, ἢν δ' ἐγώ, πῶς δοκεῖ λέγειν; — Εῧ γε, ἔφη ὁ Μενέξενος, ὡς γε οὐτωσὶ ἀκοθσαι. — Φῶμεν ἄρα τὸ ἐναντίον τῷ ἐναντίφ μάλιστα φίλον εῖναι; — Πάνυ γε.

— Εἶεν, ἢν δ' ἐγώ· οὐκ ἀλλόκοτον, ἃ Μενέξενε; καὶ ἡμῖν εὐθὺς ἄσμενοι ἐπιπηδήσονται οῧτοι οἱ πάσσοφοι ἄνδρες, οἱ ἀντιλογικοί, καὶ ἐρήσονται εἰ οὐκ ἐναντιώτατον ἔχθρα φιλία; b Οἶς τἱ ἀποκρινούμεθα; "Η οὐκ ἀνάγκη ὁμολογεῖν ὅτι ἀληθη λέγουσιν; — 'Ανάγκη. — 'Αρ' οὖν, φήσουσιν, τὸ ἐχθρὸν τῷ φίλῷ φίλον ἢ τὸ φίλον τῷ ἐχθρῷ; — Οὐδέτερα, ἔφη. — 'Αλλὰ τὸ δίκαιον τῷ ἀδίκῷ, ἢ τὸ σῶφρον τῷ ἀκολάστῷ, ἢ τὸ ἀγαθὸν τῷ κακῷ; — Οὐκ ἄν μοι δοκεῖ οὕτως ἔχειν. — 'Αλλὰ μέντοι, ἢν δ' ἐγώ, εἴπερ γε κατὰ τὴν ἐναντιότητά τί τῷ φίλον ἐστίν, ἀνάγκη καὶ ταθτα φίλα εἶναι. — 'Ανάγκη. — Οὔτε ἄρα τὸ ὁμοῖον τῷ ὁμοίῷ οὔτε τὸ ἐναντίον τῷ ἔναντίῷ φίλον. — Οὐκ ἔοικεν.

— "Ετιδέ και τόδε σκεψώμεθα, μή ἔτι μθλλον ήμας λανθάνει ο τὸ φίλον ὡς ἀληθῶς οὐδέν τούτων ὅν, ἀλλὰ τὸ μήτε ἀγαθὸν μήτε κακὸν φίλον οὕτω ποτὲ γιγνόμενον τοῦ ἀγαθοῦ. — Πῶς, ἢ δ' ὅς, λέγεις; — 'Αλλὰ μὰ Δία, ἢν δ' ἐγώ, οὐκ οἶδα, ἀλλὰ τῷ ὅντι αὐτὸς ἰλιγγιῶ ὑπὸ τῆς τοῦ λόγου ἀπορίας, καὶ κινδυνεύει κατὰ τὴν ἀρχαίαν παροιμίαν τὸ καλὸν φίλον εἶναι. "Εοικε γοῦν μαλακῷ τινι καὶ λείῳ καὶ λιπαρῷ διὸ καὶ ἔσως ῥαδίως διολισθαίνει καὶ διαδύεται ἡμῶς, ἄτε τοιοῦτον ἰδ. Λέγω γὰρ τὰγαθὸν καλὸν εἶναι. σὸ δ' οὐκ οἴει; — "Εγωγε.

<sup>246</sup> a 6 άλλόνοτον Baiter : άλλονότων BT || b 7-8 τφ φίλον Fiein : τῷ φίλοφ φίλον Bt τῷ φίλον σίλον Τ || c ι ἔτι μάλλον TW : om. B || d ι ἴσως BT : οῦτως Schanz.

Le milieu entre le bien et le mal. — « Je déclare, par une sorte d'inspiration divinatrice 1, que ce qui est ami du beau et du bien, c'est ce qui n'est ni bon ni mauvais. Suis bien les raisons de ma

divination. Il me semble qu'il existe en quelque sorte trois genres, le bon, le mauvais, et ce qui n'est ni bon ni mauvais. Qu'en dis-tu? »— « C'est aussi mon opinion. »— « Je déclare en outre que ni le bon n'est ami du bon, ni le mauvais du mauvais, ni le bon du mauvais, puisque notre discours précédent nous interdit de le croire. Reste donc, si l'amitié existe, que ce qui n'est ni bon ni mauvais soit ami ou du bon ou de son semblable à lui-même; car rien, je suppose, ne peut devenir l'ami du mauvais. »— « C'est la vérité. »— « Mais nous venons de dire que le semblable n'est pas non plus l'ami du semblable. N'est-ce pas vrai? »— « Oui. »— « Ce qui n'est ni bon ni mauvais ne peut donc être ami de ce qui lui ressemble. »— « Assurément. »— « Par conséquent, c'est du bien seul que peut devenir ami cela seulement qui n'est ni a bon ni mauvais. »— « La conclusion semble inévitable. »

- « Ne sommes-nous pas rentrés dans la bonne voie, ò enfants, sous la conduite de ce raisonnement? Si nous considérons, en effet, un corps en santé, il n'a besoin ni de médecine ni de secours, il a le nécessaire, et tant qu'un homme se porte bien, il n'est pas ami du médecin pour sa santé. N'est-il pas vrai? » — « C'est vrai. » — « Mais le malade est l'ami du médecin à cause de sa maladie? » — « Sans doute. » — « Or la maladie est un mal, tandis que la médecine est utile et bonne, » b - « Oui. » - « Le corps, en tant que corps, n'est ni bon ni mauvais. » — « C'est juste. » — « C'est à cause de la maladie que le corps est obligé d'accueillir la médecine et de l'aimer? » — « Je le crois. » — « Ce qui n'est ni bon ni mauvais devient donc ami du bien à cause de la présence d'un mal? » — « C'est vraisemblable. » — « Mais îl l'aimeavant d'être lui-même devenu mauvais par l'effet du mal qui c est en lui ; une fois devenu mauvais, il ne saurait désirer le bien et l'aimer, puisque nous avons dit que le mal ne peut être l'ami du bien. » — « C'est impossible, en effet. »

- « Faites attention à mes paroles. Je dis que certaines

<sup>1.</sup> En d'autres termes, la théorie proposée par Socrate n'est

— Λέγω τοίνυν ἀπομαντευόμενος, τοῦ καλοῦ τε κἀγαθοῦ φίλον εἶναι τὸ μήτε ἀγαθὸν μήτε κακόν πρὸς ὰ δὲ λέγων μαντεύομαι, ἄκουσον. Δοκεῖ μοι ὧσπερεὶ τρία ἄττα εἶναι γένη, τὸ μὲν ἀγαθόν, τὸ δὲ κακόν, τὸ δ᾽ οὖτ᾽ ἀγαθὸν οὖτε κακόν. Τί δὲ σοί; — Καὶ ἐμοί, ἔφη. — Καὶ οὖτε τἀγαθὸν τἀγαθῷ οὖτε τὸ κακὸν τῷ κακῷ οὖτε τἀγαθὸν τῷ κακῷ φίλον εἶναι, ὅσπερ οὐδ᾽ δ ἔμπροσθεν λόγος ἐῷ λείπεται δή, εἴπερ τῷ τί ͼ ἐστιν φίλον, τὸ μήτε ἀγαθὸν μήτε κακὸν φίλον εἶναι ἢ τοῦ ἀγαθοῦ ἢ τοῦ τοιούτου οἷον αὐτό ἐστιν. Οὐ γὰρ ἄν που τῷ κακῷ φίλον ἄν τι γένοιτο. — ᾿Αληθῆ. — Οὐδὲ μὴν τὸ ὁμοῖον τῷ ὁμοίῳ ἔφαμεν ἄρτι ἢ γάρ; — Ναί. — Οὐκ ἄρα ἔσται τῷ μήτε ἀγαθῷ μήτε κακῷ τὸ τοιοῦτον φίλον οἷον αὐτό. — Οὐ φαίνεται. — Τῷ ἀγαθῷ ἄρα τὸ μήτε ἀγαθὸν μήτε κακὸν μόνφ μόνον συμβαίνει γίγνεσθαι φίλον. — ¡᾿Ανάγκη, ὡς 217 α ἔοικεν.

— "Αρ' οὖν καὶ καλῶς, ἢν δ' ἐγώ, ῷ παίδες, ὑφηγεῖται ἡμῖν τὸ νῦν λεγόμενον; Εὶ γοῦν θέλοιμεν ἔννοῆσαι τὸ ὑγιαῖνον σῶμα, οὐδὲν ἰατρικῆς δεῖται οὐδὲ ἀφελίας ἱκανῶς γὰρ ἔχει, ἄστε ὑγιαίνων οὐδεὶς ἰατρῷ φίλος διὰ τὴν ὑγίειαν. "Η γάρ; — Οὐδείς. — 'Αλλ' ὁ κάμνων, οῖμαι, διὰ τὴν νόσον. — Πῶς γὰρ οὔ; — Νόσος μὲν δὴ κακόν, ἰατρικὴ δὲ ἡ ἀφέλιμον καὶ ἀγαθόν. -- Ναί. — Σῶμα δέ γέ που κατὰ τὸ σῶμα εῖναι οὔτε ἀγαθόν οὔτε κακόν. — Οὕτως. — 'Αναγκάζεται δέ γε σῶμα διὰ νόσον ἰατρικὴν ἀσπάζεσθαι καὶ φιλείν. — Δοκεῖ μοι. — Τὸ μήτε κακὸν ἄρα μήτε ἀγαθόν φίλον γίγνεται τοῦ ἀγαθοῦ διὰ κακοῦ παρουσίαν. — "Εοικεν. — Δῆλον δέ γε ὅτι πρὶν γενέσθαι αὐτὸ κακὸν ὑπὸ τοῦ ἀγαθοῦ ἔπιθυμοῖ καὶ φίλον εῖη ἀδύνατον γὰρ ἔφαμεν κακὸν ὰ ἀγαθῷ φίλον εῖναι. — 'Αδύνατον γάρ.

- Σκέψασθε δή δ λέγω. λέγω γάρ δτι ένια μέν, οδον αν ή

e r δη Heinderf: δ' BT || e 3 ἄν που BT : δηπου Schanz || 217 a r γίγνεσθαι φίλον TW: γίγνεσθαι B || b 8 ἔτι Salvini: ἐστι Β ἐστιν Τ || άν Heinderf: ἀντὶ BT || c ι ἀγαθοῦ τους.: ἀγαθοῦ οῦ BT.

choses, quand un accident les affecte, prennent la qualité de cet accident, et d'autres non. Par exemple, si l'on teint un objet, la teinture est un accident qui affecte la chose teinte. »— « Sans doute. »— « En résulte-t-il qu'un objet, dans ce cas, soit de la même couleur que la teinture? »— « Je ne comprends pas bien, dit-il. »— « Je m'explique, dis-je.

d Tu as les cheveux blonds: si l'on y met de la céruse, seront-ils blancs, ou n'en auront-ils que l'apparence? » — « Ce serait une simple apparence. » — « Cependant la blancheur serait en eux. » — « Oui. » — « Et malgré cela ils ne seraient pas encore blancs, et la présence de cette blancheur ne les rendrait ni blancs ni noirs. » — « C'est vrai. » — « Mais quand la vieillesse leur donnera cette même couleur, les voilà devenus, par la présence de la blancheur, identiques à ce

e qui les affecte. » — « Évidemment. » — « Voici donc ce que je te demande : un objet est-il toujours pareil à l'accident dont il est affecté, ou bien est-ce tantôt vrai, tantôt non, selon la manière dont il est affecté par l'accident? » — « C'est la seconde idée qui est exacte. » — « Ce qui n'est ni bon ni mauvais peut donc, si quelque mal l'affecte, tantôt ne pas être encore mauvais, et tantôt au contraire le devenir. » — « Certainement. » — « Par conséquent, lorsque la présence du mal ne l'a pas encore gâté, cette présence même excite en lui le désir du bien. Si elle l'a gâté, au contraire, elle le rend incapable de désirer le bien et de l'aimer. Car on ne peut plus dire alors qu'il ne soit ni bon ni mauvais : il est mauvais, et nous avons dit que le mauvais ne peut être a l'ami du bon. » — « Non certes. » — « Pour la même raison, nous pouvons dire aussi que ceux qui sont en posses-

auvais, et nous avons dit que le mauvais ne peut etre 218 a l'ami du bon. » — « Non certes. » — « Pour la même raison, nous pouvons dire aussi que ceux qui sont en possession de la science ne sont plus amis de la science, qu'ils soient dieux ou hommes; et que d'autre part on ne peut être ami de la science si l'on pousse l'ignorance au point d'en devenir mauvais, car on ne voit jamais les hommes tout à fait mauvais et illettrés aimer la science. Restent ceux qui, sans être exempts de ce mal d'ignorance, n'en sont pas atteints jusqu'à n'avoir plus ni intelligence ni connaissance d'aucune sorte, mais qui se rendent compte de leur propre ignorance. b C'est ainsi que ceux-là sont amis de la science ou philosophes

qu'une intuition provisoire, qui doit être vérifiée méthodiquement.

τὸ παρόν, τοιαθτά ἐστι καὶ αὐτά, ἔνια δὲ οὔ. εΩσπερ εἰ έθέλοι τις χρώματί τω ότιοθν άλειψαι, πάρεστίν που τώ άλειφθέντι τὸ ἐπαλειφθέν. — Πάνυ γε. — \*Αρ' οὖν καὶ ἔστιν τότε τοιοθτον τὴν χρόαν τὸ ἀλειφθέν, οδον τὸ ἐπόν; - Οὐ μανθάνω, ἢ δ' ὅς. - 'Αλλ' ὧδε, ἢν δ' ἐγώ, Εἴ d τίς σου ξανθάς οὔσας τὰς τρίχας ψιμυθίω ἀλείψειεν, πότερον τότε λευκαί είεν ή φαίνοιντ' ἄν; - Φαίνοιντ' ἄν, ή δ' δς. - Καὶ μὴν παρείη γ' ἄν αὐταῖς λευκότης. - Ναί. - 'Aλλ' δμως οὐδέν τι μαλλον αν είεν λευκαί πω, άλλά παρούσης λευκότητος οὔτε τι λευκαί οὔτε μέλαιναί εἶσιν. - 'Aληθή. - 'Aλλ' ὅταν δή, ὧ φίλε, τὸ γῆρας αὐταῖς ταὐτὸν τοθτο χρώμα ἐπαγάγη, τότε ἐγένοντο οδόνπερ τὸ παρόν, λευκοθ παρουσία λευκαί. — Πῶς γὰρ οἔ; — Τοθτο τοίνυν θ έρωτω νθν δή, εί ώ αν τι παρή, τοιοθτον ἔσται τὸ ἔχον οΐον τὸ παρόν. ἢ ἐἀν μὲν κατά τινα τρόπον παρῆ, ἔσται, έὰν δὲ μή, οὖ; - Οὕτω μαλλον, ἔφη. - Καὶ τὸ μήτε κακὸν ἄρα μήτε ἀγαθὸν ἐνίοτε κακοθ παρόντος οὖπω κακόν έστιν, ἔστιν δ' ὅτε ἤδη τὸ τοιοθτον γέγονεν. — Πάνυ γε. Οὐκοθν ὅταν μήπω κακὸν ἢ κακοθ παρόντος, αὕτη μὲν ή παρουσία άγαθου αὐτό ποιεῖ ἐπιθυμεῖν ή δὲ κακόν ποιοθσα ἀποστερεῖ αὐτὸ της τε ἐπιθυμίας ἄμα καὶ της φιλίας τάγαθου. Οὐ γάρ ἔτι ἐστίν οὔτε κακὸν οὔτε ἀγαθόν, ἀλλά 218 a κακόν φίλον δὲ ἀγαθῷ κακὸν οὐκ ἢν. - Οὐ γὰρ οὖν.

— Διά ταθτα δή φαΐμεν ἄν και τοὺς ἤδη σοφοὺς μηκέτι φιλοσοφεῖν, εἴτε θεοὶ εἴτε ἄνθρωποί εἰσιν οδτοι οὐδ' αθ ἐκείνους φιλοσοφεῖν τοὺς οὕτως ἄγνοιαν ἔχοντας ἄστε κακοὺς εἶναι κακὸν γὰρ και ἀμαθη οὐδένα φιλοσοφεῖν. Λείπονται δή οἱ ἔχοντες μὲν τὸ κακὸν τοθτο, τὴν ἄγνοιαν, μήπω δὲ ὑπ' αὐτοθ ὄντες ἀγνώμονες μηδὲ ἀμαθεῖς, ἀλλ' ἔτι ἡγούμενοι μὴ εἰδέναι & μὴ ἴσασιν. Διὸ δὴ καὶ φιλοσοφοθσιν β

C 5 ότιοῦν recc. : ότιοῦν τι BTW || C 6 πάνο γε BW: om. T || C 7 άλειφθέν Heindorf: ἐπαλειφθέν BT || ἐπόν Heindorf: ἔν δν BT || d 3 τότε Heindorf: ποτε BT || φαίνοιντ' ἄν (altero loco) edd. : φαίνοιτ' ἄν B || 218 a 2 άγαθφ κακὸν Heindorf: ἀγαθών κακὸ Τ άγαθὸν κακὸ Bt.

qui ne sont encore ni bons ni mauvais; quant aux mauvais ils ne philosophent pas plus que les bons, puisque, d'après nos discours du début, ni le contraire n'est l'ami du contraire ni le semblable du semblable. Vous en souvenez-vous? » — α Parfaitement. » — α Cette fois, mon cher Lysis et mon cher Ménexène, nous avons enfin découvert ce qu'est l'amitié et ce qu'elle n'est pas. Nous disons donc que l'ami, qu'il s'agisse de l'âme ou du corps ou de toute autre chose, est ce qui, c n'étant ni bon ni mauvais, est amené par la présence du mal à désirer le bien. »

149

Ils furent tous deux de mon avis et reconnurent avec moi que telle était la vérité.

J'étais moi-même tout joyeux, ravi La fin et le moyen d'avoir fait bonne chasse et de tenir dans l'amitié. enfin mon gibier. Puis, je ne sais comment, un doute étrange me vint : je soupçonnai nos conclusions d'être fausses, et, désolé, je m'écriai : - « Hélas, mes enfants, notre trésor, je le crains, n'existait que dans notre d rêve! » — « Comment cela? dit Ménexène. » — « J'ai peur que nous n'ayons fait une mauvaise rencontre et que ces beaux discours sur l'amitié ne fussent que des charlatans qui s'en sont fait accroire. » — « Explique-toi », dit-il. — « Voici. Quand on est ami, l'est-on de quelque chose, oui ou non? » — « Oui, sans aucun doute. » — « L'est-on sans raison et sans but, ou pour quelque raison et en vue d'un certain objet? » - « Avec une raison et un but. » - « Cet e objet, en vue duquel on est ami, est-il lui-même ami ou ennemi, ou n'est-il ni l'un ni l'autre? » - « Je ne te suis pas parfaitement. » — « Je n'en suis pas surpris. Peut-être vas-tu me suivre plus aisément de la façon que voici, et moimême, sans doute, je me comprendrai mieux. Le malade, dont nous parlions tout à l'heure, est ami du médecin? Est-ce vrai? » — « Oui. » — « C'est à cause de sa maladie et en vue de la santé qu'il aime le médecin? » — « Oui. » — « Or la maladie est un mal? » — « Évidemment. » — « Et la santé? repris-je. Est-elle un bien, ou un mal, ou ni l'un ni l'autre?» - « Elle est un bien. » - « Nous avons dit, si je ne me 219 a trompe, que le corps, qui n'est ni bon ni mauvais, aime la médecine à cause de la maladie qui est un mal; que la

οί οὖτε ἀγαθοὶ οὖτε κακοί ἀς τω ὅντες ὅσοι δὲ κακοί, οὐ φιλοσοφοθσιν, οὐδὲ οἱ ἀγαθοί οὖτε γὰρ τὸ ἐναντίον τοθ ἐναντίου οὖτε τὸ ὁμοῖον τοθ ὁμοίου φίλον ἡμῖν ἐφάνη ἐν τοῖς ἔμπροσθεν λόγοις. Ἦ οὐ μέμνησθε; — Πάνυ γε, ἐφάτην. — Νθν ἄρα, ἢν δ᾽ ἐγώ, ὧ Λύσι τε καὶ Μενέξενε, παντὸς μάλλον ἐξηυρήκαμεν δ ἔστιν τὸ φίλον καὶ οὔ. Φαμὲν γὰρ αὐτό, καὶ κατὰ τὴν ψυχὴν καὶ κατὰ τὸ σῶμα καὶ πανταχοθ, τὸ μήτε κακὸν μήτε ἀγαθὸν διὰ κακοθ παρουσίαν τοθ ἀγαθοθ ο φίλον εἶναι. — Παντάπασιν ἐφάτην τε καὶ συνεχωρείτην οὕτω τοθτ᾽ ἔχειν.

Και δή και αὐτὸς ἐγὼ πάνυ ἔχαιρον, ἄσπερ θηρευτής τις, ἔχων ἀγαπητῶς δ ἐθηρευόμην. Κἄπειτ' οὐκ οΐδ' ὁπόθεν μοι ἀτοπωτάτη τις ὑποψία εἰσῆλθεν ὡς οὐκ ἀληθῆ εἴη τὰ ὡμολογημένα ἡμῖν' καὶ εὐθὺς ἀχθεσθεὶς εΐπον' Βαβαῖ, ἃ Λύσι τε καὶ Μενέξενε, κινδυνεύομεν ὅναρ πεπλουτηκέναι.

Τί μάλιστα; ἔφη ὁ Μενέξενος. — Φοβοθμαι, ἢν δ' ἐγώ, ἀ μὴ ὥσπερ ἀνθρώποις ἀλαζόσιν λόγοις τισίν τοιούτοις ψευδέσιν ἐντετυχήκαμεν περὶ τοθ φίλου. — Πῶς δή; ἔφη.

— "Ωδε, ἢν δ' ἐγώ, σκοπῶμεν' φίλος δς ἄν εἴη, πότερόν ἐστίν τῷ φίλος ἢ οὔ; — 'Ανάγκη, ἔφη. — Πότερον οῧν οὖδενὸς ἕνεκα καὶ δι' οὖδέν, ἢ ἕνεκά του καὶ διά τι; — "Ενεκά του καὶ διά τι. — Πότερον φίλου ὅντος ἐκείνου τοθ πράγματος, οῧ ἕνεκα φίλος ὁ φίλος τῷ φίλῷ, ἢ οὔτε φίλου οὔτε ἐχθροθ; — Οὐ πάνυ, ἔφη, ἔπομαι. — Εἰκότως γε, ε ἢν δ' ἐγώ ἀλλ' ὧδε ἴσως ἀκολουθήσεις, οἶμαι δὲ καὶ ἐγὼ μάλλον εἴσομαι ὅ τι λέγω. 'Ο κάμνων, νυνδὴ ἔφαμεν, τοθ ἰατροθ φίλος' οὐχ οὕτως; — Ναί. — Οὐκοθν διὰ νόσον ἕνεκα ὑγιείας τοθ ἰατροθ φίλος; — Ναί. — 'Η δέ γε νόσος κακόν; — Πῶς δ' οὔ; — Τὶ δὲ ὑγίεια; ἢν δ' ἐγώ' ἀγαθὸν ἢ κακὸν ἢ οὐδέτερα; — 'Αγαθόν, ἔφη. — 'Ελέγομεν δ' ἄρα, ὡς ἔοικεν, ὅτι τὸ σῶμα, οὔτε ἀγαθὸν οὔτε κακόν, διὰ τὴν 219 α

b 5-6 πάνο γε έφάτην νου άρα B: νου πάνο γε έφάτην άρα TW | d a-3 ψεοδέτεν seel. Heindorf | d 4 πότερον rece. : πότερος BTW | e 3 Εφαμεν Heindorf : φαμέν BT.

médecine est un bien, que c'est en vue de la santé qu'on l'aime, et que la santé elle-même est bonne. Est-ce vrai? » - « Oui. » - « La santé est-elle amie ou ennemie ? » -« Elle est amie. » — « Et la maladie est ennemie? » b « Certainement. » — « Ainsi donc, ce qui n'est ni bon ni mauvais est ami du bon, à cause du mauvais et de l'ennemi. en vue du bon et de l'ami ? » - « C'est vraisemblable. » - « De sorte qu'en définitive c'est en vue de ce qu'il aime que l'ami est ami, à cause de ce qu'il déteste? » - « Je le crois. » - « Soit, dis-je. Et maintenant, mes enfants, attention à ne pas nous laisser égarer.

Que l'ami soit l'ami de l'ami, et qu'ainsi le semblable aime le semblable, je laisse cela de côté, bien que nous ayons dit tout à l'heure que c'était chose impossible. Mais voici qui c mérite examen si nous voulons éviter de nous tromper. La médecine, disons-nous, est aimée en vue de la santé. » - « Oui. - « Donc la santé est aimée. » - « Oui. » - Si elle est aimée, c'est en vue de quelque chose. » — « Oui. » — « D'une chose qui est aimée de nous, si nous voulons être conséquents avec nos précédentes déclarations. » — « Assurément. » — « Donc cette chose elle-même est aimée en vue d'une autre que nous aimons ». - « Oui. » - Mais ne sommes-nous pas entraînés ainsi dans une progression sans fin, à moins que nous ne finissions par atteindre un point initial au delà duquel nous ne soyons plus renvoyés à un autre objet ami, et qui soit le principe même de d toute amitié, l'objet en vue duquel nous disons que nous aimons tous les autres 1 ? » — « C'est inévitable. » — « Voilà pourquoi je me demandais si tous ces autres objets, que nous appelions amis en ne visant que lui, n'en étaient pas de simples fantômes qui nous égaraient, et si ce premier principe n'était pas la seule chose qui nous fût véritablement amie. Résléchissons, en effet : imaginons une chose qu'on mette au-dessus de tout, un fils, par exemple, que son père préfère à toutes ses richesses : ce père, à cause de sa préférence pour son fils, sera conduit à e mettre certaines choses à très haut prix. S'il voit que son fils

<sup>1.</sup> Cette nécessité d'atteindre un premier principe, au delà duquel il ne soit pas nécessaire de remonter indéfiniment, a été exprimée par Aristote dans la formule célèbre : ἀνάγκη στῆναι. Le premier principe de tout mouvement, pour Aristote, est Dieu, qui attire tout par l'amour.

νόσον, τοθτο δὲ διὰ τὸ κακόν, τῆς ἰατρικῆς φίλου ἐστίν ἀγαθὸν δ³ ἡ ἰατρική ἔνεκα δὲ τῆς ὑγιείας τὴν φιλίαν ἡ ἰατρική ἀνήρηται ἡ δὲ ὑγίεια ἀγαθόν. "Η γάρ; — Ναί. — Φίλον δὲ ἢ οὐ φίλον ἡ ὑγίεια; — Φίλον. — "Η δὲ νόσος ἐχθρόν. — Πάνυ γε. — Τὸ οὔτε κακὸν οὔτε ἀγαθὸν ἄρα διὰ τὸ κακὸν καὶ τὸ ἐχθρὸν τοθ ἀγαθοθ φίλον ἐστὶν ἕνεκα τοθ ἀγα- μθοθ καὶ φίλου. — Φαίνεται. — "Ενεκα ἄρα τοθ φίλου τὸ φίλον < τοθ φίλου > φίλον διὰ τὸ ἐχθρόν. — "Εοικεν.

— Εΐεν, ἢν δ' ἐγώ· ἐπειδὴ ἐνταθθα ἤκομεν, ι παίδες, πρόσσχωμεν τὸν νοθν μὴ ἐξαπατηθώμεν. "Οτι μὲν γὰρ φίλον τοθ φίλου τὸ φίλον γέγονεν, ἐω χαίρειν, καὶ τοθ ὁμοίου γ' < ὅτι > τὸ ὁμοίον φίλον γίγνεται, δ ἔφαμεν ἀδύνατον είναι ἀλλ' ὅμως τόδε σκεψώμεθα, μὴ ἡμας ἐξαπατήσῃ τὸ νθν λεγόμενον. Ἡ ἰατρική, φαμέν, ἔνεκα τῆς ὑγιείας φίλον. c — Ναί. — Οὐκοθν καὶ ἡ ὑγίεια φίλον; — Πάνυ γε. — Εἰ ἄρα φίλον, ἔνεκά του. — Ναί. — Φίλου γέ τινος δή, εἴπερ ἀκολουθήσει τῆ πρόσθεν ὁμολογία. — Πάνυ γε. — Οὐκοθν καὶ ἐκείνο φίλον αιλ ἔσται ἔνεκα φίλου; — Ναί. — \*Αρ' οῦν οὐκ ἀνάγκη ἀπειπεῖν ἡμας οὕτως ἰόντας, ἢ ἀφικέσθαι ἐπί τινα ἀρχήν, ἢ οὐκέτ' ἐπανοίσει ἐπ' ἄλλο φίλον, [ἀλλ' ἤξει] ἐπ' ἐκείνο ιδ ἐστιν < τὸ > πρωτον φίλον, οιλ ἔνεκα καὶ τὰ ἄλλα φαμὲν πάντα φίλα είναι; — 'Ανάγκη.

— Τοθτο δή ἐστιν δ λέγω, μὴ ἡμας τάλλα πάντα α εἴπομεν ἐκείνου ἔνεκα φίλα εἶναι, ὥσπερ εἴδωλα ἄττα ὅντα αὐτοθ, ἔξαπατα, ἢ δ' ἐκείνο τὸ πρῶτον, δ ὡς ἀληθῶς ἐστι φίλον. Ἐννοήσωμεν γὰρ οὐτωσί ὅταν τίς τι περὶ πολλοθ ποιῆται, οἶόνπερ ἐνίστε πατὴρ ὑὸν ἀντὶ πάντων τῶν ἄλλων χρημάτων προτιμά, δ δὴ τοιοθτος ἔνεκα τοθ τὸν ὑὸν περὶ παντὸς ἡγεῖσθαι ἄρα καὶ ἄλλο τι ὰν περὶ πολλοθ ποιοῖτο; Οἶον εἰ θ

<sup>219</sup> a 3 δ' ή Heindorf : δὲ BT || b 3 τοῦ φίλου add. Hermann || b 6-7 γ' ὅτι Madvig: γε BT || b 7 ἔφαμεν t: φαμέν BT || c 3 δη W: δεῖ BT || c 6 ἢ Schanz : καὶ BT || c 7 ἄλλο recc. : ἄλλον BT || ἀλλ' ἤξει secl. Schanz || c 8 τὸ add. Heindorf || d 2 ἡμᾶς τᾶλλα Τ: μάλιστα ἄλλα BW || d 5 ὅταν Η. Estienne : δ ᾶν BT εἰ δ ᾶν W.

a bu de la ciguë, il fera du vin la plus haute estime, du moment où il croira que le vin peut le sauver. » — « Assurément. » — « Il appréciera aussi le vase qui contient le vin. » — « Sans doute. » — « Dirons-nous alors que ce dont il fait le plus de cas, ce soit le vase d'argile ou n'est-ce pas son fils ptrois cotyles de vin, ou son fils ptrois cotyles pas son fils ptrois cotyles de vin, ou son fils ptrois cotyles de vin, ou son fils ptrois cotyles de vin, ou son fils ptrois cotyles que ce dont il fait le plus de vin, ou son fils ptrois cotyles que ce dont il fait le plus de vin, ou son fils ptrois cotyles que ce dont il fait le plus de vin, ou son fils ptrois cotyles que ce dont il fait le plus de vin, ou son fils ptrois cotyles que ce dont il fait le plus de vin, ou son fils ptrois cotyles que ce dont il fait le plus de vin, ou son fils ptro

— « N'en est-il pas de même au sujet de l'amitié ? Quand nous appelons amie une chose que nous aimons en vue d'une autre, notre amitié n'est qu'une manière de parler : la chose vraiment aimée semble bien être celle-là seule où tendent toutes ces prétendues amitiés. » — « Il semble en effet qu'il en soit ainsi. » — « Ainsi, ce qui est vraiment ami ne l'est pas en vue d'autre chose ? » — « Non sans doute. » — « Voici donc un point réglé : ce qui est aimé ne l'est pas en vue d'une autre chose qu'on aime. C'est le bien qui est aimé? » — « Je le crois ».

— « Mais le bien ne serait-il pas aimé à cause du mal, et ne faut-il pas raisonner ainsi : étant données les trois espèces que nous avons distinguées, le bon, le mauvais, l'indifférent, si nous ne gardons que la première et la dernière, en supposant le mal exclu du corps, de l'âme et de toutes les choses que nous avons reconnues n'être par elles-mêmes ni bonnes ni mauvaises, devrons-nous dire alors que le bien ne pourrait nous être d'aucune utilité et ne servirait à rien 19 Si nul mal en effet ne nous blessait, nous n'aurions plus besoin

résumer ainsi: — Nous avons cru trouver dans le bien un objet suprême qu'on aime pour lui-même et au delà duquel nous n'aurions pas à remonter pour expliquer l'amour qu'il inspire; mais est-il vrai que le bien ait ce caractère absolu qui en ferait une fin en soi? L'amour du bien n'est-il pas surtout l'horreur du mal? Mais si le mal était supprimé par hypothèse, quelle utilité resterait au bien et

φήσομεν; - Πάνυ γε.

αἰσθάνοιτο αὐτὸν κώνειον πεπωκότα, ἄρα περὶ πολλοθ ποιοῦτ' ἄν οῖνον, εἴπερ τοθτο ἡγοῖτο τὸν ὑὸν σώσειν; — Τί μήν; ἔφη. — Οὐκοθν καὶ τὸ ἀγγεῖον, ἐν ῷ ὁ οῖνος ἐνείη; — Πάνυ γε. — "Αρ' οῦν τότε οὐδὲν περὶ πλείονος ποιεῖται, κύλικα κεραμέαν ἢ τὸν ὑὸν τὸν αὐτοθ, οὐδὲ τρεῖς κοτύλας οἴνου ἢ τὸν ὑόν; "Η ὧδέ πως ἔχει: πῶσα ἡ τοιαύτη σπουδὴ οὐκ ἐπὶ τούτοις ἐστὶν ἐσπουδασμένη, ἐπὶ τοῖς ἕνεκά του παρασκευαζομένοις, ἀλλ' ἐπ' ἐκείνφ, οῦ ἕνεκα πάντα τὰ τοιαθτα παρασκευάζεται. Οὐχ ὅτι πολλάκις λέγομεν ὡς 220 α περὶ πολλοθ ποιούμεθα χρυσίον καὶ ἀργύριον ἀλλὰ μὴ οὐδέν τι μῶλλον οὕτω τό γε ἀληθὲς ἔχῃ. ἀλλ' ἐκεῖνό ἐστιν δ περὶ παντὸς ποιούμεθα, δ ἄν φανἢ ὄν, ὅτου ἕνεκα καὶ χρυσίον καὶ πάντα τὰ παρασκευαζόμενα παρασκευάζεται. "Αρ' οὕτως

— Οὐκοῦν καὶ περὶ τοῦ φίλου ὁ αὐτὸς λόγος; "Οσα γάρ φαμεν φίλα εἶναι ἡμῖν ἔνεκα φίλου τινὸς ἔτέρου, ῥήματι φαινόμεθα λέγοντες αὐτό φίλον δὲ τῷ ὅντι κινδυνεύει ϸ ἐκεῖνο αὐτὸ εἶναι, εἰς δ πάσαι αῦται αἱ λεγόμεναι φιλίαι τελευτῶσιν. — Κινδυνεύει οὕτως, ἔφη, ἔχειν. — Οὐκοῦν τό γε τῷ ὅντι φίλον οὐ φίλου τινὸς ἕνεκα φίλον ἐστίν; — ᾿Αληθῆ. — Τοῦτο μὲν δὴ ἀπήλλακται, μὴ φίλου τινὸς ἕνεκα τὸ φίλον φίλον εἶναι ἀλλ ἄρα τὸ ἀγαθόν ἐστιν φίλον; — Ἦροιγε δοκεῖ.

— "Αρ" οὖν διά τὸ κακὸν τὸ ἀγαθὸν φιλεῖται, καὶ ἔχει ὧδε εἰ τριῶν ὄντων ὧν νυνδὴ ἐλέγομεν, ἀγαθοῦ καὶ κακοῦ καὶ ς μήτε ἀγαθοῦ μήτε κακοῦ, τὰ δύο λειφθείη, τὸ δὲ κακὸν ἐκποδὼν ἀπέλθοι καὶ μηδενὸς ἐφάπτοιτο μήτε σώματος μήτε ψυχῆς μήτε τῶν ἄλλων, ἃ δή φαμεν αῦτὰ καθ' αὐτὰ οὔτε κακὰ εἶναι οὔτε ἀγαθά, ἄρα τότε οὐδὲν ἄν ήμῖν χρήσιμον εἴη τὸ ἀγαθόν, ἀλλ' ἄχρηστον ἄν γεγονὸς εἴη; Εἰ γὰρ μηδὲν ἡμᾶς ἔτι βλάπτοι, οὐδὲν ἄν οὐδεμιᾶς ἀφελίας δεοί-

e 6 περαμέαν TW : περαμέα Β || 220 a 8 έτέρου Hermann : έτέρου ΒΤ || c a λευθείη Heindorf : ληφθείη Β<sup>2</sup>Γ.

152

d de secours et il deviendrait évident par là que c'était le mal qui nous rendait le bien précieux et cher, parce que celui-ci était le remède de la maladie qu'était le mal: mais, la maladie supprimée, le remède n'a plus d'objet. En est-il ainsi du bien? Est-il vrai que c'est à cause du mal qu'il est aimé de nous, qui sommes à mi-chemin du bien et du mal, et que par lui-même il n'est d'aucun usage? » — « Il semble, dit-il, que ce soit la vérité. » — « Ainsi donc, cet objet de notre amour auquel aboutiraient toutes nos autres amitiés, toutes celles qui n'existent suivant nous qu'en vue d'une autre fin qu'ellese mêmes, cet objet ne ressemble en rien aux autres. Ceux-ci, en effet sont appelés amis en vue d'un autre objet ami, tandis que l'amitié en soi aurait un caractère tout opposé, puisque la cause en serait dans un objet ennemi. De sorte que, l'ennemi disparaissant, l'amitié aussi s'évanouirait. » — « Il me semble, en effet, qu'il n'y en aurait pas, à raisonner ainsi. » - « Par Zeus, repris-je, si le mal disparaissait, que deviendraient la faim et la soif, et les autres besoins du même genre? Seraient-ils supprimés? Ou bien la faim subsisteraitelle tant qu'il y aurait des hommes et des animaux, mais en cessant d'être nuisible? La soif et les autres désirs, tout en subsistant, cesseraient-ils de faire du mal, puisque le mal aurait disparu? Ou bien est-il ridicule de poser une question sur ce qui sera ou ne sera pas dans un état de choses que personne ne connaît? Tout ce que nous savons, c'est qu'aujourd'hui la faim fait parfois du mal et parfois est utile. Est-ce vrai? » - « Tout à fait. » - « De même, la soif et ce genre de b désirs comporte tantôt du mal, tantôt du bien, tantôt ni l'un ni l'autre? » — « Absolument. » — « Alors, pourquoi la suppression du mal entraînerait-elle à sa suite la suppression de ce qui n'est pas un mal? » - « Aucune nécessité, en effet. » - « Donc, même après la suppression du mal, les désirs qui ne sont ni bons ni mauvais subsisteront? » -« Probablement. » — « Est-il donc possible, si l'on éprouve

quel motif aurions-nous de l'aimer ? Si nous ne voulons pas expliquer l'amour du bien par l'horreur du mal, il faut trouver à cet amour une autre explication. Et ainsi est introduite la notion nouvelle de convenance.

des désirs et des passions, de ne pas aimer les choses que l'on désire et vers lesquelles on est porté par la passion? » —

μεθα, καὶ οὕτω δἡ ἄν τότε γένοιτο κατάδηλον ὅτι διὰ τὸ τὰ κακὸν τἀγαθὸν ἢγαπῶμεν καὶ ἐφιλοῦμεν, ὡς φάρμακον ὂν τοῦ κακοῦ τὸ ἀγαθόν, τὸ δὲ κακὸν νόσημα νοσήματος δὲ μὴ ὅντος οὐδὲν δεῖ φαρμάκου. "Αρ' οὕτω πέφυκέ τε καὶ φιλεῖται τἀγαθὸν διὰ τὸ κακὸν ὑφ' ἡμῶν, τῶν μεταξὺ ὄντων τοῦ κακοῦ τε καὶ τἀγαθοῦ, αὐτὸ δ' ἑαυτοῦ ἔνεκα οὐδεμίαν χρείαν ἔχει; — "Εοικεν, ἢ δ' ὅς, οὕτως ἔχειν. — Τὸ ἄρα φίλον ἡμῖν ἐκεῖνο, εἰς δ ἐτελεύτα πάντα τὰ ἄλλ', < ἀ > ἔνεκα ἐτέρου φίλου φίλα ἔφαμεν εἶναι, οὐδὲν δὴ τούτοις ἔοικεν. Ταῦτα μὲν γὰρ φίλου ἔνεκα φίλα κέκληται, τὸ δὲ τῷ ὅντι φίλον θ πῶν τοὐναντίον τούτου φαίνεται πεφυκός φίλον γὰρ ἡμῖν ἀνεφάνη ὂν ἐχθροῦ ἕνεκα εἶ δὲ τὸ ἐχθρὸν ἀπέλθοι, οὐκέτι, ὡς ἔοικ', ἔσθ' ἡμῖν φίλον. — Οῦ μοι δοκεῖ, ἔφη, ὡς γε νῦν λέγεται.

- Πότερον, ἢν δ' ἐγώ, πρὸς Διός, ἐὰν τὸ κακὸν ἀπόληται, οὐδὲ πεινην ἔτι ἔσται οὐδὲ διψην οὐδὲ ἄλλο οὐδὲν των τοιούτων; "Η πείνη μέν ἔσται, ἐάνπερ ἄνθρωποί τε και τάλλα 221 α ζβα ή, οὐ μέντοι βλαβερά γε; Και δίψα δή και αί ἄλλαι ἐπιθυμίαι, ἀλλ' οὐ κακαί, ἄτε τοῦ κακοῦ ἀπολωλότος; "Η γελοίον τὸ ἐρώτημα, ὅ τί ποτ' ἔσται τότε ἢ μὴ ἔσται; Τίς γάρ οίδεν; 'Αλλ' οὖν τόδε γ' ἴσμεν, ὅτι καὶ νθν ἔστιν πεινώντα βλάπτεσθαι, ἔστιν δὲ καὶ ἀφελεῖσθαι. \*Η γάρ; — Πάνυ γε. - Οὐκοθν καὶ διψώντα καὶ τῶν ἄλλων τῶν τοιούτων πάντων ἐπιθυμοθντα ἔστιν ἐνίστε μὲν ἀφελίμως ἐπιθυμεῖν, ἐνίστε δὲ βλαβερως, ἐνίστε δὲ μηδέτερα; — b Σφόδρα γε. - Οὐκοθν ἐἀν ἀπολλύηται τὰ κακά, ἄ γε μή τυγχάνει όντα κακά τί προσήκει τοῖς κακοῖς συναπόλλυσθαι; - Οὐδέν. - "Εσονται ἄρα αί μήτε ἀγαθαί μήτε κακαί ἐπιθυμίαι καὶ ἐἀν ἀπόληται τὰ κακά. — Φαίνεται. Οξόν τε οθν ἐστιν ἐπιθυμοθντα καὶ ἐρωντα τούτου οθ έπιθυμεί και έρθ μή φιλείν; - Ούκ ἔμοιγε δοκεί. - "Εσται

d 8 & add. Cornarius || d g εξναι Cornarius : είναι έκετνα ΒΤ || δή Heindorf: δἱ BT om. Cornarius || 221 b 3 τογχάνει recc. : τογχάνη BTW || b 5 ἀπόληται recc. : ἀπόλληται ΒΤ ἀπολύηται W.

c « Je ne le crois pas. » — « Il y aura donc encore, après la suppression du mal, des choses qui nous seront amies. » — « Oui. » — « Cela n'arriverait pas si le mal était la cause de l'amitié : le mal aboli, nulle amitié ne pourrait survivre; car si l'on supprime la cause, on supprime du même coup l'effet de cette cause. » — « Tu as raison. »

153

- « Nous étions tombés d'accord pour reconnaître que l'on aimait un certain objet pour une certaine cause; et nous avons cru alors que c'était à cause du mal que ce qui n'était ni bon ni mauvais aimait le bien. » « C'est vrai. » « Et maintenant, à ce qu'il semble, nous découvrons une d autre raison d'aimer et d'être aimé. » « Il semble ainsi, en effet. » « Est-ce donc qu'en réalité, comme nous le disions tout à l'heure, le désir est la cause de l'amitié, de sorte que ce qui désire est l'ami de ce qu'il désire et quand il le désire, tandis que notre précédente définition de l'amitié n'était qu'un vain bavardage, comme un long poème? » « C'est possible. »
  - La convenance.

     « Cependant, repris-je, ce qui désire a le désir de ce qui lui manque? »

     « Oui. » « Et par conséquent ce qui manque de quelque chose est ami de ce qui lui manque? » « Je le crois. »

     « Or une chose nous manque quand elle nous est enlevée. »

     « Évidemment. »

— « C'est donc à quelque chose qui nous est lié par une certaine convenance que se rapportent l'amour, l'amitié, le

désir; c'est du moins ce qu'il me semble, mes chers amis. »—
Tous deux en convinrent. — « Si vous êtes amis l'un de l'autre,
c'est que votre nature vous apparente en quelque sorte l'un à
l'autre. » — « Absolument, » dirent-ils. — « Et quand on
l'autre. » — « Absolument, » dirent-ils. — « Et quand on
a pour quelqu'un de l'amitié, de l'amour, un désir quelconque, la raison qui fait qu'on a ces sentiments, et sans
laquelle on ne les éprouverait pas, est qu'on est rapproché
de celui qu'on aime par l'âme, par quelque qualité de l'âme
ou du caractère, ou par la forme visible. » — « C'est absolument
vrai », dit Ménexène. Lysis garda le silence. — « Soit, repris-je.
Nous reconnaissons qu'une certaine parenté de nature produit
nécessairement l'amitié. » — « C'est probable », dit-il. — « ll
est donc nécessaire aussi que le véritable amant, celui qui n'est
pas un simulateur, soit aimé en retour par l'objet de son

άρα και των κακών ἀπολομένων, ώς ἔοικεν, φίλ' ἄττα. - с Ναί. - Οὐκ ἄν, εἴ γε τὸ κακὸν αἴτιον ἢν τοθ φίλον τι εἶναι, οὐκ ἂν ἢν τούτου ἀπολομένου φίλον ἔτερον ἑτέρφ. Αἰτίας γάρ ἀπολομένης ἀδύνατόν που ἢν ἔτ' ἐκεῖνο εἶναι, οῦ ἢν αύτη ή αίτια. - 'Ορθώς λέγεις.

- Οὐκοθν ὡμολόγηται ἡμῖν τὸ φίλον φιλεῖν τι καὶ διά τι και φήθημεν τότε γε διά τὸ κακὸν τὸ μήτε ἀγαθὸν μήτε κακὸν τὸ ἀγαθὸν φιλεῖν; - 'Αληθή. - Νου δέ γε, ὡς ἔοικε, φαίνεται άλλη τις αίτία του φιλείν τε και φιλείσθαι. — d \*Εοικεν. - \*Αρ' οθν τῷ ὄντι, ὥσπερ ἄρτι ἐλέγομεν, ἡ ἐπιθυμία της φιλίας αἰτία, και τὸ ἐπιθυμοθν φίλον ἐστὶν τούτφ οῦ ἐπιθυμεί και τότε ὅταν ἐπιθυμῆ, δ δὲ τὸ πρότερον ἐλέγομεν φίλον είναι, ύθλος τις ήν, ώσπερ ποίημα μακρόν συγκείμενον; - Κινδυνεύει, έφη.

- 'Aλλά μέντοι, ην δ' έγώ, τό γε έπιθυμοθν, οδ αν ένδεες ή, τούτου ἐπιθυμεῖ, "Η γάρ; — Ναί. — Τὸ δ' ἐνδεὲς ἄρα e φίλον έκείνου οθ αν ένδεες ή; - Δοκεί μοι. - Ένδεες δε γίγνεται οθ ἄν τι ἀφαιρήται. - Πῶς δ' οδ ; - Τοθ οἰκείου δή, ώς ἔοικεν, ὅ τε ἔρως καὶ ἡ φιλία καὶ ἡ ἐπιθυμία τυγγάνει οδσα, ώς φαίνεται, δ Μενέξενέ τε και Λύσι. -Συνεφάτην. - Ύμεις ἄρα εἰ φίλοι ἐστὸν ἀλλήλοις, φύσει πη οἰκειοί ἐσθ' ὑμιν αὐτοις. — Κομιδή, ἐφάτην. — Και εί ἄρα τις ἔτερος ἐτέρου ἐπιθυμεῖ, ἢν δ' ἐγώ, ι παίδες, ἢ έρα, ούκ ἄν ποτε έπεθύμει ούδε ήρα ούδε εφίλει, εί μή 222 α οἰκείός πη τω ἐρωμένω ἐτύγγανεν ὢν ἢ κατὰ τὴν ψυγὴν ἢ κατά τι της ψυγης ήθος ή τρόπους ή είδος. - Πάνυ γε, ἔφη δ Μενέξενος δ δε Λύσις ἐσίγησεν. - Εῖεν, ἢν δ' ἐγώ. Τό μεν δή φύσει οἰκεῖον ἀναγκαῖον ήμῖν πέφανται φιλεῖν. - "Εοικεν, ἔφη. - 'Αναγκαίον ἄρα τῷ γυησίω ἐραστή και μή προσποιήτω φιλείσθαι ύπό των παιδικών. — 'Ο μέν οθν

d 5 marson BT : marry Ast: Koon Madvig, Schanz | e 3 tt II. Estienne : ti; BT | e 5 hort T: hort B | 222 a a to écométro T ; των έρωμένων ΒW | ων Τ : ον Β.

b amour. » — Lysis et Ménexène approuvèrent discrètement, mais Hippothalès, dans sa joie, passa par toutes les couleurs.

154

Je repris alors, dans l'intention de véri-Résumé fier ce que nous venions de dire: - « Si et conclusion. la convenance diffère de la ressemblance. notre conclusion n'est pas sans valeur, à ce qu'il me semble, sur la nature de l'amitié. Mais si ces deux mots signifient la même chose, il nous est difficile de négliger notre affirmation précédente, et de nier que le semblable soit inutile au semblable en tant qu'il est semblable; et quant à dire qu'on peut aimer c l'inutile, c'est absurde 1. Vous plairait-il, puisque nous sommes comme ivres de discussion, d'admettre que la convenance n'est pas identique à la ressemblance? » - « Assurément. » - « Dirons-nous donc que le bien convient à toutes choses et que le mal leur est étranger? Ou bien que le mal est apparenté au mal, le bien au bien, et l'indifférent à l'indifférent? » - Ils furent d'accord avec moi sur chacune de ces relations. d - « Prenez garde, enfants: nous retombons à propos de l'amitié dans la thèse que nous avions rejetée tout à l'heure; car à ce compte l'injuste ne serait pas moins l'ami de l'injuste et le mauvais du mauvais que le bon ne le serait du bon. » — « C'est vrai », dit-il. — « Mais quoi! dire que le bien et ce qui lui est propre sont la même chose, c'est dire que le bon ne peut être l'ami que du bon? » — « Sans doute. » - « Or nous avons cru sur ce point nous être convaincus nous-mêmes d'erreur. Ne vous en souvient-il plus? » — « Nous e nous en souvenons. » - « Comment alors nous tirer de notre discussion? N'est-il pas évident que cela nous est impossible? Je vous demande donc la permission, comme font les orateurs habiles devant les tribunaux, de récapituler tout ce que nous avons dit. Si ni l'amant ni l'aimé, ni les semblables ni les différents, ni les bons ni ceux qui leur sont apparentés, ni aucune des autres catégories que nous avons énumérées elles étaient si nombreuses que je ne puis même plus me les rappeler — si rien de tout cela n'est l'ami absolu, je n'ai plus qu'à me taire. »

<sup>1.</sup> Cf. plus haut, 210 c-d.

Λύσις καὶ δ Μενέξενος μόγις πως ἐπενευσάτην, δ δὲ 'Ιπ- Το ποθάλης ὑπὸ τῆς ἡδονῆς παντοδαπὰ ἡφίει χρώματα.

Και έγω είπου, βουλόμενος του λόγον έπισκέψασθαι Εὶ μέν τι τὸ οἰκεῖον τοῦ δμοίου διαφέρει, λέγοιμεν ἄν τι, ώς έμοι δοκεί, δ Λύσι τε και Μενέξενε, περι φίλου δ ἔστιν εὶ δὲ ταὐτὸν τυγγάνει ὂν δμοῖόν τε καὶ οἰκεῖον, οὐ δάδιον ἀποβαλείν τὸν πρόσθεν λόγον, ὡς οὐ τὸ ὁμοίον τῷ δμοίω κατά την δμοιότητα ἄγρηστον το δὲ ἄγρηστον φίλον δμολογείν πλημμελές. Βούλεσθ' οὖν, ἢν δ' ἐγώ, ἐπειδή ο άσπερ μεθύομεν ύπὸ τοῦ λόγου, συγχωρήσωμεν καὶ φῶμεν έτερόν τι είναι τὸ οἰκείον τοθ δμοίου; - Πάνυ γε. - Πότερον οθν και τάγαθον οἰκείον θήσομεν παντί, το δὲ κακον άλλότριον είναι; ή το μέν κακον τῷ κακῷ οἰκεῖον, τῷ δὲ άγαθῷ τὸ ἀγαθόν, τῷ δὲ μήτε ἀγαθῷ μήτε κακῷ τὸ μήτε άγαθὸν μήτε κακόν; - Οὕτως ἐφάτην δοκεῖν σφίσιν ἔκαστον έκάστω οἰκείον είναι. - Πάλιν ἄρα, ἢν δ' ἐγώ, ι παί- d δες, οθς τὸ πρώτον λόγους ἀπεβαλόμεθα περί φιλίας, εἰς τούτους είσπεπτώκαμεν δ γάρ ἄδικος τῷ ἀδίκω καὶ δ κακὸς τῷ κακῷ οὐδὲν ἦττον φίλος ἔσται ἢ ὁ ἀγαθὸς τῷ ἀγαθῷ. — Εοικεν, ἔφη. — Τί δέ; Τὸ ἀγαθὸν καὶ τὸ οἰκεῖον ἄν ταὐτὸν φῶμεν είναι, ἄλλο τι ἢ ὁ ἀγαθὸς τῷ ἀγαθῷ μόνον φίλος; - Πάνυ γε. - 'Αλλά μην και τοθτό γε φόμεθα έξελέγξαι ήμας αὐτούς. ἢ οὐ μέμνησθε; — Μεμνήμεθα.

— Τί οῦν ὰν ἔτι χρησαίμεθα τῷ λόγῳ; ἢ δηλον ὅτι οὐδέν; ε Δέομαι οῦν, ὥσπερ οἱ σοφοὶ ἐν τοῖς δικαστηρίοις, τὰ εἰρημένα ἄπαντα ἀναπεμπάσασθαι. Εἰ γὰρ μήτε οἱ φιλούμενοι μήτε οἱ φιλούντες μήτε οἱ ὁμοῖοι μήτε οἱ ἀνόμοιοι μήτε οἱ ἀγαθοὶ μήτε οἱ οἰκεῖοι μήτε τὰ ἄλλα ὅσα διεληλύθαμεν — οὐ γὰρ ἔγωγε ἔτι μέμνημαι ὅπὸ τοῦ πλήθους — ἀλλ° εἰ μηδέν τούτων φίλον ἔστίν, ἐγὼ μὲν οὐκέτι ἔχω τὶ λέγω.

 $<sup>\</sup>mathbf{b}$  4-5 τίως  $\mathbf{f}$ : πως  $\mathbf{B}\mathbf{W}\parallel\mathbf{b}$  7 αποδαλείν  $\mathbf{T}$ : απολιπείν  $\mathbf{B}$  απολείν  $\mathbf{W}$  (seed in marg. γρ. και απολιπείν και αποδαλείν)  $\parallel\mathbf{c}$  2 μεθύομεν in marg.  $\mathbf{T}$ : μυθεύομεν  $\mathbf{B}\mathbf{T}\parallel\mathbf{c}$  4 θήσομεν  $\mathbf{B}\mathbf{T}$ : φήσομεν Schanz  $\parallel\mathbf{d}$  6 άλλο τι  $\mathbf{T}$ :  $\tilde{\gamma}$  άλλο τι  $\mathbf{B}$ .

a

En parlant ainsi, j'avais l'intention de Épilogue. provoquer au débat quelqu'un des auditeurs plus agés. Mais à ce moment, comme des divinités malfaisantes, intervinrent les pédagogues, celui de Ménexène et celui de Lysis, amenant les frères des deux enfants : ils les appelèrent et leur donnèrent l'ordre de rentrer, car il se faisait tard. Nous essayames d'abord, avec les assistants, d'éloigner ces importuns. Mais eux, sans égard pour nos observations, nous apostrophèrent avec colère dans leur mauvais b grec et appelèrent de nouveau les enfants. Ils avaient bu aux fêtes d'Hermès et paraissaient peu en état de causer. Nous étions vaincus, nous nous séparâmes. Cependant, comme Lysis et Ménexène s'en allaient, je leur dis encore ces mots: - « Nous avons donné un spectacle assez ridicule, moi qui suis vieux, et vous, mes enfants. Nos auditeurs, en s'en allant, vont dire que nous, qui avons la prétention d'être amis (et je me range à ce titre parmi vous), nous n'avons pas été capables de découvrir ce qu'est un ami. »

Ταθτα δ' εἰπὰν ἐν νῷ εἶχον ἄλλον ἤδη τινὰ τῶν πρεσθυ- τέρων κινεῖν κἄτα, ὥσπερ δαίμονές τινες, προσελθόντες οἱ παιδαγωγοί, ὅ τε τοθ Μενεξένου καὶ ὁ τοθ Λύσιδος, ἔχοντες αὐτῶν τοὺς ἀδελφούς, παρεκάλουν καὶ ἐκέλευον αὐτοὺς οἴκαδ' ἀπιέναι ἤδη γὰρ ῆν δψέ τὸ μὲν οῧν πρῶτον καὶ ἡμεῖς καὶ οἱ περιεστῶτες αὐτοὺς ἀπηλαύνομεν ἐπειδὴ δὲ οὐδὲν ἐφρόντιζον ἡμῶν, ἀλλ' ὑποβαρβαρίζοντες ἤγανάκτουν τε καὶ οὐδὲν ῆττον ἐκάλουν, ἀλλ' ἐδόκουν ἡμῖν ὑποπεπωκό- ὑ τες ἐν τοῖς Ἑρμαίοις ἄποροι εἶναι προσφέρεσθαι, ἡττηθέντες οὖν αὐτῶν διελύσαμεν τὴν συνουσίαν. "Ομως δ' ἔγωγε ἤδη ἀπιόντων αὐτῶν Νθν μέν, ῆν δ' ἐγώ, ὧ Λύσι τε καὶ Μενέξενε, καταγέλαστοι γεγόναμεν ἐγώ τε, γέρων ἀνήρ, καὶ ὑμεῖς. Ἐροθσι γὰρ οἴδε ἀπιόντες ὡς οἰόμεθα ἡμεῖς ἀλλήλων φίλοι εἶναι, καὶ ἐμὲ γὰρ ἐν ὑμῖν τίθημι, οὔπω δὲ ὅ τι ἔστιν ὁ φίλος οῖοί τε ἐγενόμεθα ἐξευρεῖν.

223 b ι άλλ'BT : καὶ Heindorf.



## TABLE DES MATIÈRES

|             |     |    |  |  |  |  |  |  |   | Pages. |
|-------------|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|--------|
| HIPPIAS MAJ | EUI | R. |  |  |  |  |  |  | ٠ | 3      |
| CHARMIDE    |     |    |  |  |  |  |  |  |   | 47     |
| LACHÈS      |     |    |  |  |  |  |  |  | • | 85     |
| LYSIS       |     |    |  |  |  |  |  |  |   | 125    |

Imprimé sur vélin teinté des Papeteries Navarre à Monfourat (Gironde) par l'Imprimerie Durand à Chartres.





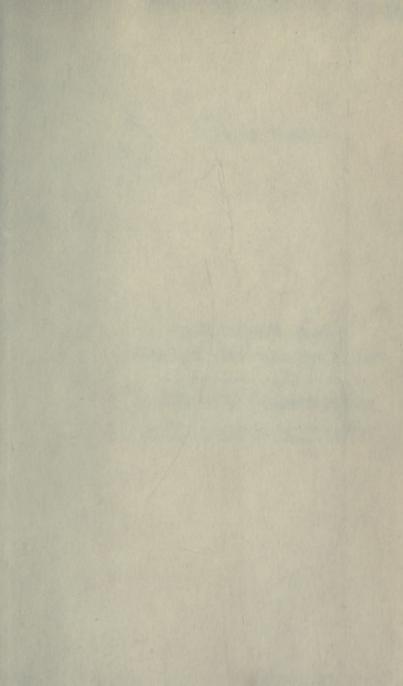

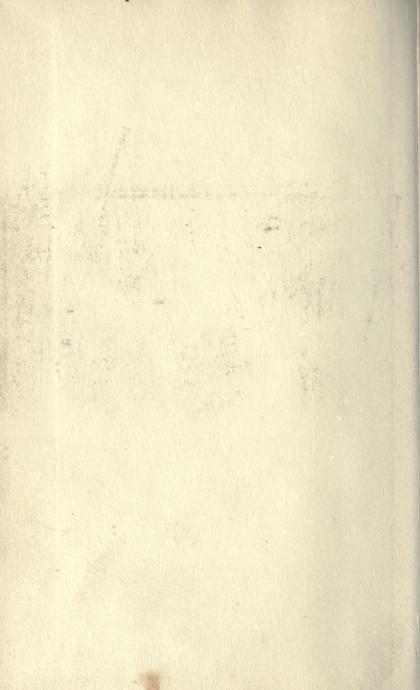

BINDING SEC. UCI 22 1968

PA 4279 A2 1920 t.2 Plato
Oeuvres complètes

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

